







# RECUEIL DE PLANCHES,

SUR

LES SCIENCES
ET LES ARTS.



LES SCIENCES.

一个 看是你们的 班上回吃 三 医上唇的

# RECUEIL DE PLANCHES,

SUR

LES SCIENCES,

LES ARTS LIBERAUX,

ET

LES ARTS MÉCHANIQUES,

AVEC LEUR EXPLICATION.

DIXIEME ET DERNIERE LIVRAISON, ou ONZIEME ET DERNIER VOLUME, 239 Planches.



A PARIS,

Chez B R I A S S O N, rue Saint Jacques, à la Science.

M. D C C. LXXII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

# RECUELL.

31 U-S

LES ARTS LIBERAUX.

LES ARTS MICHANIQUES,

many or allowed to the second control of the

A TARIS

一番になりは 東川田でに 国とのできる

- Med Co LXXIII

MOR OF STREET STREET STREET, SO TO STREET

# ETAT des Planches & des Explications relatives aux Arts compris dans ce onzieme & dernier Volume.

Tisserand, . . 2 page d'explications. 2 pag. de Discours, . . Plancher.

8 Pl. équival. à 10, à cause de 2 doubles. PASSEMENTIER, 6 pag. de Discours, . . 29 Pl. équival. à 32, à cause de 3 doubles. RUBANIER , . . 3 pag. de Discours , . . 10 Pl. équival. à 20 , à cause de 10 doubles. Soierie, encinq 39 pag. de Discours, . . 135 Pl. équival. à 158, à cause de 23 doubles.

1 ere. Section, contenant depuis 1 jusqu'à 22 Pl. signées depuis A jusqu'à Y.

2°. Section, contenant depuis 23 jusqu'à 59 Pl. signées depuis Z jusqu'à n.

3°. Section, contenant depuis 60 jusqu'à 90 Pl. signées depuis 0 jusqu'à xx. 4°. Section, contenant depuis 91 jusqu'à 115 Pl. signées depuis y y jusqu'à 777.

5°. Section, contenant depuis 116 jusqu'à 135 Pl. signées depuis a a a a jusqu'à uuuu.

Les Explications sont de ceux qui ont dessiné les Planches.

C'est M. Besnard, Graveur, qui a dirigé l'exécution des Planches depuis le quatrieme Volume inclu-sivement jusqu'à la fin de la Collection.

# CERTIFICAT DE L'ACADÉMIE.

M ESSIEURS les Libraires affociés à l'Encyclopédie ayant demandé à l'Académie des Commissaires pour vérifier le nombre des Desseins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils se proposent de publier: Nous Commissaires soussignés, certisions avoir vû, examiné & vérissé toutes les Planches & Desseins mentionnés au présent Etat montant au nombre de six cens sur cent trente Arts, dans lesquelles nous n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M. de Réaumur. En foi de quoi nous avons signé le présent Certisseat. A Paris, ce les Janvier 1760, MORAND, NOLLET, DE PARCLEUX. nous navons tien reconnu qui an ete copie u apres les rantones ue ou de reaumui. En foi de quoi nous avons figné le préfent Certificat. A Paris, ce 16 Janvier 1760. MORAND. NOLLET. DE PARCIEUX. DE LA LANDE.

# APPROBATION.

TAI examiné par ordre de Monfeigneur le Chancelier deux cens trente-neuf Planches gravées, avec Leurs Explications, formant le onzieme Volume du Recueil général des Planches sur les Sciences, Arts & Métiers, toutes gravées d'après des Desteins originaux que j'ai vis & comparés avec les Gravures. Je n'ai rien trouvé dans ces Planches qui puisse en empêcher la Publication; & je pense que le Public reconnoîtra avec satisfaction dans l'exécution de ce Volume & du précédent, les soins que les Editeurs se sont donnés pour répondre à sa constance, & persectionner cette Collection précieuse. A Paris, le 14 Février 1772.

# PRIVILEGE DU ROI.

L OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requières ordinaires de notre Hétel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, Jeurs Lieucenans Civils, & autres nos Juficiers qu'il appariement. SALUT: Notre amé le fera BRIASSON, Imprimeur-Libraire, Nous a fait expofer qu'il Appariement raiter l'Expofant, in the service qu'il appariement. SALUT: Notre amb le fera BRIASSON, Imprimeur-Libraire, Nous a fait expofer qu'il Appariement raiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permetons par ces Préfentes de faire imprimer ledit. CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permetons par ces Préfentes de faire imprimer ledit. OLAVES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permetons par ces Préfentes de faire imprimer ledit. OLAVES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permetons par ces Préfentes de faire imprimer ledit. OLAVES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permetons par ces préfentes de faire imprimer l'edit. OLAVES, voulant favorablement traiter de la date de l'entre vendre & débier par tout norte Royaume, & non braires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'imprefinon d'in d'uvarge fera faite dant le lui d'uvarge fera

Regifiri fur le Regiftre XVIII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , N.821, fol. 1564. confor-iment au Réglement de 1723. A Paris , ce 5 Decembre 1771. J. HERISSANT , Syndic.

# RECUEIL DE PLANCHES

SUR

# SCIENCES, LES LES ARTS LIBERAUX, MÉCHANIQUES, ET LES ARTS

AVEC LEUR EXPLICATION.

# TISSERAND,

CONTENANT dix Planches à cause de deux doubles.

# PLANCHE Iere.

L E haut de cette Planche représente un attelier de Tisserand où sont plusieurs métiers à toile, ma-nœuvrés par plusieurs ouvriers en a & en b.

Rœuvés par pluteurs ouvriers en a & en b.

Fig. 1 & 1. Plan & coupe de la navette. A, le creux. B,
la bobine grinie. GC, les pointes.

3. Elévation perípective de la navette. A, le creux. B,
la bobine. C, le fil. DD, les pointes.

4. Bobine garnie. A, la bobine. B B, l'aiguille.

5. Bobine garnie. A, la bobine. B B, l'aiguille.

7. Temple. A, la branche à crémaillere. B, la branche
fimple. C C, les liens. D D, les pointes pour ficher
& maintenir la toile.

8. La branche à crémaillere. A A, les pointes BB, les

8. La branche à crémaillere. A A, les pointes. BB, les dents.

9. Branche simple. A, les pointes.

10, 11 & 12. Les liens.

PLANCHE II.

Elévation perspective.

PLANCHE III.

Premier plan.

PLANCHE IV.

Plan du dessus.

PLANCHE V.

Elévation du devant du métier à faire de la toile.

PLANCHE VI.

Elévation latérale & détail du métier à faire la toile. Fig. 1. Elévation du métier vu de côté.

Détail du métier,

2. Enfouple du derriere. A A, les trous des leviers. 3 & 4. Deux des quatre boulons des supports à cré-maillere. A A, les cières. B B, les vis, C G, les écroux. 4. n°. 2. L'un des deux supports à crémaillere. A A, les

pattes. BB, les dents.

Fig. 7 & 6. Deux des quatre arrêts de l'enfouple de derriere. A A, les tenons, δω.
7. L'un des deux fommiers du haut. A, la mortaife de l'un des piliers du derriere. B, le tenon de l'un des piliers du devant. CC, les trous des boutons des supports à crémaillere.

puies de cevant Ceyte trous des boutons des fupports à crémaillere.

8. L'une des deux marches du métier. A, le point d'appui. B, le trou pour les tirans des liffes.

9. L'un des deux fommiers du bas. A, le tenon de l'un des deux piiters de devant. BB, les mortaifes des arrêts de l'enfouple de devant. C, la mortaife d' l'un des piliers de derritere. D, la mortaife d' l'un des piliers de derritere. D, la mortaife d' e l'enfouple de derritere. D, la tenontaife de l'enfouple de derritere. A, le tenon du haut. B, le tenon du bas.

11. L'un des deux fujiports de derritere. A, le tenon. B, la mortaife de l'entretoife.

13 & 14. Piliers du devant du métier à toile. A A, les mortaifes des fommiers du haut. B B, les mortaifes à queue. G C, les mortaifes des fommiers du haut. B B, les mortaifes à queue. G C, les mortaifes des fommiers du bas. D D, les taffeaux de la fellette. E E, les mortaifes de l'entretoife du bas.

Détail des pieces des Planches II, III, IV, V & VI.

AA, piliers de devant. B, entretoile des piliers de devant. C, entretoile à queues des piliers de devant. D, siège. E, tasseaux du siège. F F, piliers de devant. D, siège. E, tasseaux du siège. FF, piliers de derriere. G, entretoile des piliers de derriere. HH, sommiers du haut. I, entretoile des fommiers du haut. R, supports à crémaillere. L L, boulons des supports. M M, sommiers du bas. M M M M, supports des sommiers du bas. N, entretoile des supports de sommiers du bas. O, ensouple de devant. T T, arrêts de l'ensouple de devant. T T, arrêts de l'ensouple de devant. T T, arrêts de l'ensouple de devant. T T, inches de l'ensouple de devant. T T, inches de l'ensouple de devant. T T, arrêts de l'ensouple de devant. T, inches de l'ensouple de devant. T T, arrêts de l'ensouple de devant. T, inches de l'ensouple de devant. T T, arrêts de l'ensouple de devant. T, inches de l'ensouple de devant. T T, arrêts de l'ensouple de devant. T, inches devant. T T, inches de l'ensouple de devant. T, inches de l'ensouple de de l'ensouple de devant. T, inches de l'ensouple de de

#### PLANCHE VIL

Détails du métier à faire la toile,

- Fig. 1. Battant du métier. A, la traverse à pivot. BB, les
- montans. C, la traverse à main. D, la traverse du bas. EE, le prigne. 2. Nœud du (illerand. 3. L'un des deux montans du battamt. A, le trou du boulon. BB, les trous des chevilles pour arrêter les chevilles.
- 4. Rouleau servant de support aux poulies des lisses. A A, les tourillons
- 7. Traverse à pivot du battant. A A, les trous des bou-lons. B B, les rourislons. 6. Traverse du bas. A A, les mortaises des montans. 7. Traverse à main. A A, la main. B B, les mortaises
- des montans.
- 6. Premiere lisse. A A, les anneaux pour le passage des trames. BB, les fils. C, la barre du haut. DD, les tirans du haut. E, la barre du bas. F, le tirant du bas.

### PLANCHE VIII.

Suite des détails du métier à faire la toile:

- Fig. 1. Deuxieme lisse. AA, les anneaux pour le passage des trames. BB, les sis. C, la barre du haut. DD, les tirans du haut. E, la barre du bas. F, le tirant
  - du bas.

    2. Coupe de la lisse. A, l'anneau. B, la trame. C, le fil. D, la barre du haut. E, le tirant du haut. F, la barre du bas. G, le tirant du bas.

    3. Vue de face d'un des anneaux par où passe la trame.

    A, l'anneau. BB, les fils.

  - 4. Vue perspective de l'une des dents du peigne du battant.

- Fig. 5. La même dent vue de face.
  6. L'un des deux tasseaux de la sessette. A A, les trous
- pour les vis.
- T. L'une des deux échappes des poulies des lifles. A, l'anneau pour la fuípendre. B, le trou du boulon.
   Siége de l'ouvrier.
- 9. L'un des boulons du battant. A, la tête. B, la vis. C, l'écrou.
- 10. Ensouple de devant. A A, les trous pour la tourner. BB, l'entaille pout passer & atrêter le bout de la toile.

- toile.

  11. L'une des deux poulies des lisses garnies de leurs chappes. A, la chappe. B, la poulie.

  12. Poulie. A, la noix. B, le trou du boulon.

  13. Coin pour serrer le bour de la toile dans l'entaille de l'ensouple.

  14. Boulon de la poulie, sig. 12. A, la tête. B, la vis. C, l'écrou.

  15. Traverse à queues des piliers de devant. A A, les queues d'arondes.

  16. Traverse des sommiers du haut. A A, les tenons.

  17. L'une des trois traverse des piliers de derriere &
- 10. Placette des trois traverses des piliers de derriere & de devant. A A, les tenons.

  18. Bâton à écarter les trames.

  19 & 10. Barres pour séparer les trames.

- 8. 20. Barres pour féparer les trames.
   21. Conduits des marches. A A, les conduits. B B, le fommier. C C, les pattes.
   22. Sommier des conduits. A A, les mortailes des conduits. B B, les pattes.
   23. Support des marches. A A, les montans. B B, les liens. C C, le fommier. D, le rouleau. E, le boulon à vis à écrou.
   24. Sommier du fupport des marches. A A, les montaifes des montans & liens. B B, les pattes.
   25. & 2.6. Montans & liens. A A, les montans. B B, les liens. C C, les tenons.
   27. Rouleau de l'Égaration des marches.



Tisserand, Navette et Temple.





Tisserand, Meier.





Tisserand, Plan du Metier.





Tisserand, Plan du haut du Metier a faire la Toile





Tisserand, Elévation en face du Mètier à faire la Toile.





Tisserand, Elévation Laterale du Mètier à faire la Toile et Détails.

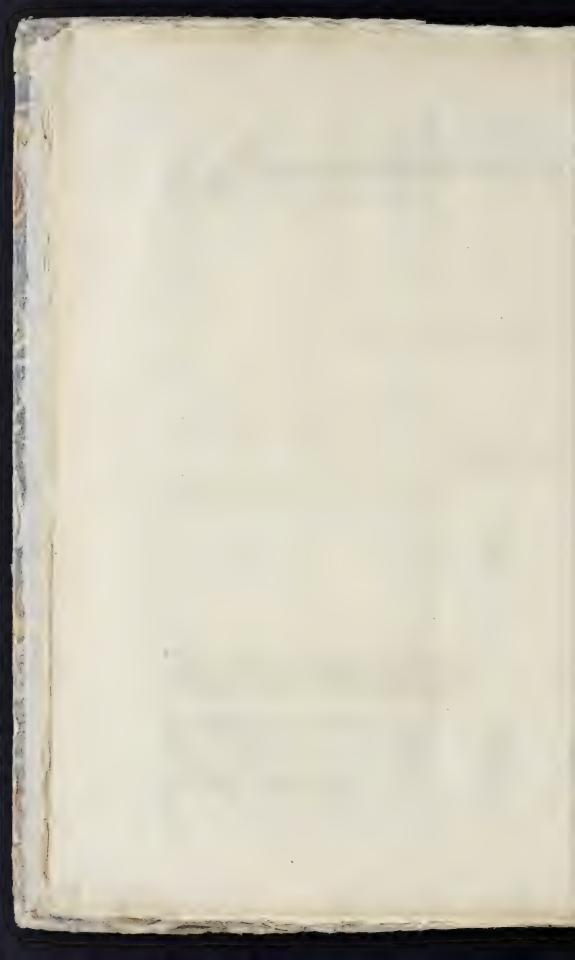



Tisscrand, Détails du Mêtier à faire la Toule.





Tisserand, Détails du Mètier à faire la Teile ?.



# 

# PASSEMENTIER,

# CONTENANT TRENTE-DEUX PLANCHES, à cause de trois doubles,

#### PLANCHE Iere.

L'E haut de cette Planche représente l'attelier où plu-fieurs ouvriers sont occupés, l'un en a à ourdir une Leurs ouvriers font occupes, 1 un en a a ouvrier une chaîne faisant tourner de la main gauche l'ourdisloir b par le moyen de la manivelle cattenante à la poulie d qui conduit par une corde à l'ourdissoir, & de la droite à encroiler les fils venant de la banque e, un autre committe en chaine fur le bahing fur le rouge g, un autre le de la contrait de la banque e, un autre le committe en chaine fur le pouge g, un autre le de la contrait de la banque e, un autre le contrait de la banque et la contrait de la ouvrier en h à devider la chaîne fur le rouet g, un autre ouvrier en h à ourdir fur l'ourdissort long.

# Ourdiffoir.

- Fig. 1. Ourdissoir. 2, l'arbre. 3, les traverses. 4, les aî-les. 5, les fils de la chaîne. 6, la broche de lanterne. 7, le blin. A A, les montans. B B, &c. les broches pour arrêter la chaîne. C, la poulie. DDD, les montans du chassis. E E, les traverses du bas du chassis. F F, les traverses du haut. G, la corde du blin.
- 2 & 3. Montant à couliffe de l'ourdiffoir. A , la mor-taife de la poulie. BB, les rainnres. 4. Le blin. A, l'échancrure. B, la platine. C, la mouf-fle. DD, les bobines. EE, les rouleaux. FF, &c. iles chappes.

  5. La poulie du montant à coulisse de l'ourdissoir.

  6 & 7. Les bobines. A A, les broches.

  8. La platine. A A, les trous des vis.

  9 & 10. Vis de la platine. A A, les réces. B B, les vis.

  11. Un des rouleaux. A, le rouleau. B B, les tourillane.

- 12 & 13. Chappes à pattes. AA, les trous des tourillons. BB, les pattes,
  14. Mouffle. A, la mouffle. B, la queue d'aronde,
  15. Poulle de la mouffle.

- 16. Vis des chappes à pattes. A, la tête. B, la vis.

# PLANCHE II.

# Ourdiffoir , banque & rouet.

- Fig. 1. Arbre de l'ourdissoir. A, la broche. B, le pivot. CCC, les mortaises des alles. D, le quarté de la poulie.
- poulie.
  2. Poulie de l'ourdiffoir. A, la noix.
  3. Banque. AA, la felle. BB, les pieds. CCC, les montans de la premiere feller. DD, la premiere traverse fervant de deuxieme felle. EE, les montans de la deuxieme felle. F, la deuxieme traverse.
  GG, &c. les broches. HH, &c. les rochets.
  4. L'une des broches.
  5. Un rochet garni.
  6. Un rochet non garni.
  7. Selle à ourdir. A. la table. RB. Jes piés. C. la repu
- On rochet non garin.
   Selle à ourdir. A, la table. BB, les piés. C, la traver(e. D, la manivelle. E, l'arbre. F, la poulie. G, les couffinets. H, la platine des couffinets.
   Couffinets. A, la partie échancrée. BB, les lan-
- guettes.

  9. Platine des couffinets.

- 9. Platine des couffinets.
  10 & 11. Vis pour ferrer les couffinets. A A, les têtes.
  12 Ba, les vis. CC, les écroux.
  12 Manivelle. A, le quarré. B, la tige. C, le manche.
  13. L'arbre joint à la poulie. A, l'arbre. B, le quarré.
  C, la poulie. D, la noix.
  14. Rouet monté. A A, la felle. B B, les piés. CC, &c., les montans. D D, les traverfes. E E, les broches.
  F F, les bobines. G, la roue. H, l'arbre. I, la manivelle.
- 15. Roue du rouet. AA, la roue. BB, les rayons. C. le moyeu.

  16. Arbre de la roue. AA, les embâses, B, le quarré.
- C, la manivelle. D, le manche.
- 17. Broche.

Fig. 18. Bobine ou rochet garni. A, la poulier 19. Bobine ou rochet non-garni,

# PLANCHE 11L

### Retors.

Le haut de cette Planche représente un attelier où plusieurs ouvriers font le retors, les uns en a & en b avec un grand rouet, & un autre en c avec le rouet à

- Fig. 1 &c 2. Montans de l'ourdissoir long. A A, &c. les rochets.
  - 3 & 4. Traverses de l'ourdissoir long. A A , Gc. les
- 3 & 4. Travertes de l'ourdifloir long, A A, & e, les trous des broches.

  5. Rouet à retordre. A, la felle. B B B, lés piés. C C, les montans. D D, les contrefiches. E, la grandé roue. F, l'arbre. G, la manivelle. H, la petite roue. I, l'arbre de la petite roue. K K, les croissans. L L, les potentes. M M, les potenceaux. N N, les piés de biche. O O, les entretoises des piés de biche. P, le support du rouet.
- 6 & 7. Les croissans du rouet. A A, Gc. les tailles pour
- recévoir les mollettes. BB, l'entaille de leur (up-port. CC, &c. les trous pour les arrêter enfemble, 8. Entretoire des croisfans. A, l'entaille du support des croissans. BB, &c. les trous pour l'arrêter.
- 9. Petit bouton pour arrêter enfemble les croissans, A, la tête. B, la vis. C, l'écrou. to. Mollette. A, la poulle. B, l'arbre. 11. Atbre de la mollette. A, le crochet.

- 12. Poulie de la mollette.
- 13. Artere de la grande roue. A, le quarré. BB, 662 les embâses.
- 14. Arbre de la petite roue. A A, les embâles.

  15. Maniente. A, le quarré. B, la tige. C, le manche.

  16. Goulette. A, le chassis. B, les broches. CC, les bobines.
- 17. Bobine garnie
- 18. Bobine dégarnie.

# PLANCHE IV.

# Retors.

- Fig. 1. Machine à retors. A A, les fils retors. B B, les rig. I. Machine a retors. A A, les fils refors. B B, les fils non-retors C, le fupport des non-retors. DD, les montans. E, sa traverse. F, sa manivelle. G, le pié. HH, le support des rochets. II, les rochets. K, le support de retors. L, sa traverse. M, sa manivelle. N, les contresiches. O, le sommier. PP, les roues. Q Q, le bâton à retordre.

  2. Rochet garni.

  3. Escabeau ou siège du retordeur.

  4. Manivelle. A, la manivelle. B, l'embâse. C, la tige? D, le crochet.

- D, le crochet.

  5. Support de non-retors. AA, le pié. BB, les montans. C, la traverse percée de trous. DD, le chase sis des rochets.
- 6. Bàton à retordre. A A, les entailles. 7. Poids à charger le pié du support de retors. 8. Rochet dégarni. A, la bobine. B, la noix. C C, la broche.
- Droche.
  9. Traverfe du support de non-retors. A A, les tenons.
  BB, les trous de petites manivelles.
  10. Manivelle du support de retors. A A, la manivelle.
  B, la broche. C C, Oe, les petites manivelles.
  11. Traverse du support de retors. A A, les trous des petites manivelles.
  12. Manivelle du support de retors. A A, la manivelle.
- 12. Manivelle du support de retors. A A, la manivelle, B, la broche. C C, &c. les petites manivelles, 13. Crochet. A, le crochet. B, le manche, 14. Fourche. A, la fourche. B, le manche,

# PASSEMENTIER.

Fig. 15. Petite manivelle. A , la manivelle. B , l'embâle. C , la rige. D , le crochet.
16. Roue du support de retors.
17. Rouet à main. A , le chaffis. BB , les roues. C , la manivelle. D , le manche.
18. Partie du chaffis du rouet à main. A A , &c. les te-

nons. 19. Autre partie du chassis du rouet à main. A A, &c.

les trous des tenons. B, la pointe. 20. Petite roue du rouet à main.

21. Grande roue du rouet à main. 22. Manivelle du rouet à main. A, le quarré. B, la tige. C, le manche.

23. Pignon du rouet à main. A, le pignon. B, l'arbre. C, le crochet. , le crochet.

24. Arbre du pignon. B, le crochet. 25. Pignon. AA, les dents.

#### PLANCHE V.

#### Métier à galon.

Elévation perspective du métier à faire le galon. A A, &c. les piliers. B B, les barres de long. C Q, &c. les écharpes. D D, les barres de long du haut. E E, les traverses du haut de large. F F, les poulies du chevalet. G G, les supports des poulies. H H, les broches des poulies. I H I, les montans du chevalet. K K, les traverses doug du chevalet. L L, les traverses de large du chevalet. M, le siège. N N, &c. les marches. O, les bretelles de la poitrinière. P, le battant garn. Q, le bandage du battant. R R, l'arrête du battant. R R, les cremailleres. Datant. R. R., l'arrece du datant. R. R., l'es cremaineres. S, le porte-rame de devant. T, le porte rame de derriere. U U, les potenceaux. Y V, &. les enfouples. X X, les fupports des potenceaux. Y Y, les traverfes des fupports des potenceaux. Z, les bâtons de retour. & C. les chaffis des retours. & e. les potenceaux des retours. & les potenceaux des retours. Oc. le chaitis des retours. a, a, ets potenceaux des retours. b, les rouleauxdes potenceaux de retour. c, les tirans de retour. a, la planchette du retour. a, le potenglanchette. c, les coudoits des tiinans de retour. g, les foies de la chaîne. h, la paffette. i, le galon fait. k, l'enfouple de devant. ll, les lames. m, les traverles des lames. n, les tilfes. o, les tirages des lames. n, les tirages des liffes. f, les contrepoids des liffes. f, les traverles des liffes. f, les ficaux. f, les rames. u, la traverle du porte-rame de derriere. v, les aiguilles.

# PLANCHE

# Détail du métier à galon

Fig. 1 & 2. Piliers de devant du métier à galon. A A, &c. BB, les tenons les mortailes.

3 & 4. Piliers de derriere. A A, Oc. les mortailes. B B, les tenons.

5 & 6. Traverses de longueur du haut. A A, les mortailes

7 & 8. Traverses de longueur du bas. A A, &c. les te-

nons.

9, 10, 11 & 12. Les écharpes. A A, &c. les tenons.

13, Chaffis des bâtons de retour. A A, les supports.

BB, les tenons. C C, les montans. D D, les tra-

14. Conduits des tirans de retour. A A, &c. les trous de conduits. BB, les pattes.

15 & 16. Les potenceaux des chaînes. AA, les entailles

des supports. BB, &c. les entailles des ensouples.

tige. 18 & 19. Les potenceaux des retours: AA, les potenceaux. BB, les écharpes. CC, les trous des bro-ches des rouleaux. DD, les tenons.

20 & 21. Supports des potenceaux des chaînes. A A, les tenons.

22 & 23. Traverses du chassis supérieur. A A , &c. les

24. Traverse du porte-rame de derriere. A A, les te-

25. Traverse des piliers de devant. A A, &c. les te-

Fig. 26 & 27. Traverses des supports des potenceaux des chaînes. AA, &c. les tenons. BB, les mortaises. 28. Ensouple de devant. A, le pignon. BB, les trous des leviers. CC, les tourillons. 29. Pignon de l'ensouple. AA, les dents. 30. Bouton des tirans de retour. A, le tirant. B, le

bouton,

31 & 32. Traverses des lames. A A, &c. les pattes.

33. Conduit des boutons des retours. A A, &c. les trous des conduits. B B, les pattes.

34. Chien de l'enfouple. A, le trou pour l'arrêter.

35. Porte-planchette. A, la traverse. B, le montant;

C, l'écharpe. D D, les tenons.

36. Planchette. A, la planchette. B B, les tourillons.

37. Levier de l'enfouple.

38. Siége de l'ouvrier. A, le banc. BB, les montans. CC, &c. les traverses pour l'arrêter. D, le pont.

# PLANCHE VII.

#### Détail du métier à galon,

Fig. t. Battant. A A, les montans. B, la traverse du haut. C C, les tourillons. D D, les porte-peignes. E, le 2. Bandage. A, le bois fervant de garol. BB, les cor-

dage

30,255.
3 & 4. Crémailleres.
5. Les porte-rames. A, le porte-rame de devant. B, le porte-rame de derriere. CG, &c. les rames.
6. Navette. A, le bois. B, la bobine.
7. Bobine de la navette.
8. Grande passette. A, le fil de laiton spiral. B, la ba-

9. Lames. AA, les pivots. BB, les branches. 10 & 11. Broches des lames. AA, les têtes. BB, les

12. Haute lisse. A A, les ficelles. D, le contrepoids. CC, les traverses. D, le tirant.

15 & 16. Supports du châtelet. A A, les traverses du haut. BB, &c. les montans. CC, les traverses du bas. D D , &c. les mortaises. E E, &c. les tenons.

17 & 18. Traverses de long du châtelet. A A, &c. les tenon:

19 & 20. Broche des poulies du châtelet. A A, les têtes. B B, les tiges. C C, les trous de clavettes. 21. Boulon des marches. A, la tête. B, la tige. C, le

trou de la clavette. 22. Marche. A, le trou du pivot. B, la branche.

# PLANCHE VIII.

# Façon de passer le patron par-devant.

Fig. 1. Métier à galon. A, le passage du patron par-

2. Echantillon de galon sortant de dessus le métier.

 Desse de l'échantillon translaté. A, est le premier retour. B, le second. C, le troisieme. D, le qua-trieme. E, le cinquieme. F, le sixieme. G, le septieme.

# PLANCHE IX.

# Facon de passer le patron par derriere.

Fig. 1. Métier à galon. A, le passage du patron par der-

2. Patron. A, patron de douze livres sans retour. B, patron de six retours à dix livres chacun. C, patron de deux retours à dix livres chacun.

# PLANCHE X.

# Métier à livrée.

Fig. 1. Derriere du métier à livrée, le devant étant sem-blable au précédent. A A, &c. les alonges des po-tenceaux. B B, les supports des alonges des poten-ceaux. G C, &c. les roquetins. D D, &c. les poids

# PASSEMENTIER.

des roquetins. EE, les potenceaux des ensouples.

F, les poids des ensouples.

Fig. 2. Les bretelles. A A, les bretelles. B, la poitrinière.

3. Sangle qui se place derrière l'ouvrier. A A, les attaches

4 & f. Porte-rouleaux du galon. A A, les tenons, BB, les trous des tourillon

6. Rouleau du galon. A, le rouleau, BB, les touril-Jons.

Support du galon. A A, la ficelle. B, la bobine. 8. Roquetin dégarni.

Roquetin aegarni.
 Roquetin garni.
 In Broche B, le poids.
 Broche de roquetin.
 Ja têre.
 Patron des cinq premiers retours.
 douz chacun, de la fig. 3. de la Planche VIII.

ouze livres

### PLANCHE X I.

# Dessein de galon.

Fig. 1. Dessein de galon avec ses cables sortant des arcades, ornemens de la livrée du Roi. A, la chaîne. B, le galon. GC, &c. les cables. DD, les arcades. EE, les pavettes.

B, le galon. CC, les couteaux. A, la chaîne.
B, le galon. CC, les couteaux.
3. Grand couteau. A, le tranchant. B, le manche

4. Petit couteau. A, le tranchant. B, le manche

5. Dessein de galon avec les couteaux à couper le ve-lours. A, la chaîne. B, le galon. C C, les cou-

6. Petit; 7, moyen; & 8. grand couteaux à couper le velours. AAA, les taillaus. BBB, les manches coudés.

 Arcade. A A, l'arcade. B, la broche des bobines.
 Les bobines garnies & montées sur leur broche.
 AAA, les bobines. B B, la broche.
 AAA, Poblines d'Agannies. 11, 12 & 13. Bobines dégarnies.

# PLANCHE XII.

# Métier de ruban sigure.

Fig. 1. Elévation perspective du métier du ruban figuré, il ne differe des autres que par le bricoteau. A, arrêté au châtelet

2. Bricoteau & les dépendances. A, le tirant. B, le levier. C, la mouffle. D, la broche des poulies. E, la traverse supérieure. F, la traverse inférieure. G G, les cordes. HH, &. les lissettes. HJ, les suseaux.

# PLANCHE XIII.

# Monture ou passage du galon ou ruban.

Le haut de cette Planche représente un attelier où des ouvriers sont occupés les uns en a à passer un ruban au moulin, & un en b à éplucher un autre ruban.

Fig. 1. Métier à monter le ruban pour l'éplucher. A, le ruban. BB, les rouleaux. CC, &c, les piliers. DDD, les traverses de long. EE, &c, les traverses fes de large.

Rouleau. A, le rouleau. B, le ruban. C, le pignon. DD, les tourillons. E, la manivelle.
 Manivelle. A, le tourillon. B, la tige. C, le manche.

4. Pignon.

6. Outil à éplucher. A, l'outil. B, le manche.

Juli a epiucher, A, Touti, B, Je manche.
Moulin à paffer le ruban. A, la felle. B B, &c. les
piés. CC, &c. les montans du moulin. D, le cylindre supérieur. E E, les couffinets. F F, les arrêts.
G, la manivelle, H, le moulinet. I I, les supports
du moulines.

du mountet.

8 & 9. Cylindres. A A, les cylindres. B B, les quarrés.

C C, les tourillons.

10 & 11. Broches d'arrêts.

12 & 13. Couffinets supérieurs.

14 & 15. Couffinets inférieurs,

Fig. 16 & 17. Supports du moulinet. 18. Arbre du moulinet. 19. Volant du moulinet. A, le trou de l'arbre:

### PLANCHE XIV.

# Fumage du galon.

Le haut de cette Planche représente un attelier à fu-Le haut de cette Planche reprétente un attelier à lai-mer le galon, où plusieurs ouvriers font occupés l'un en a à tourner le cylindre, tandis qu'un autre en posé le galon dessus, un autre en e tourne le cylindre d'une main & posé le galon de l'autre; on voit en d'le cy-lindre suspendu au-dessus d'un poèse de seu. Fig. 1. Cylindre monté. A, le cylindre. BB, le galon tourné autour. C, l'arbre. D, la manivelle. EE, le sinoner.

fupport.

2. Ecroux à anneaux servant à accrocher le cylindre.

Ecroux à anneaux fervant à accrocher le cylindre.
 A, l'écrou. B, l'anneau.
 Manivelle. A, le quaré. B, la tige. C, le manche.
 Roue du cylindre. AA, le cercle. BB, les rayons.
 C, le trou de l'arbre.
 Arbre du cylindre. A, l'arbre. BB, les embâfes. CC, les tourillons. D, le quaré. E, la vis à écroux.
 Chalfis de rayon. AA, &c. les rayons. BB, &c. les tenons. C, le trou de l'arbre.
 Cercle du cylindre.
 &c. 9. Supports du cylindre. AA, &c. les fupports croifés. BB, les fommiers. CC, &c. les fupportaríes.

10 & 11. Entretoiles des supports. AA, &c. les te-

12, Poële à fumer le galon.

# PLANCHE X V.

# Métier à franges.

Le haut de cette Planche représente un attelier à faire les franges où plusieurs ouvriers travaillent, l'un en d à faire les franges au métier, les autres en b & c à faire

les guipures.

Fig. 10 d' l'elévation perspective du métier à frange.

A A, les piliers de devant. BB, les piliers de derriete. C C, les traverses de long d'en-bas. D D, les traverses de long du milieu. EE, les traverses de song du baut. FF, les écharpes. G, le support des poulies. HH, les traverses de derriere. II, les porte-ensouples, KK, &c., les ensouples. LL, les supports de l'ensouple de derriere. M, le contrepoids. N, le bandage des lisses. O, les lisses. P, les trans des lisses. T, les marches. UU, les traverses de derriere. V, les porte-figes. X, le siège. Y, le rouleau. ZZ, les porte-rouleaux. C+, l'ensouple de devant. a, les franges fattes.

Guipoir. A, la broche. B, le crochet. C, l'e plomb.

Guipure. AA, partie non-guipée. B, partie guipée.

3. Guipure. A A, partie non-guipée. B, partie guipée.

# PLANCHE XVI.

# Détail du métier à frange.

Fig. t & 2. Piliers de derriere. A A, les tenons.

3 & 4. Piliers de devant. A A, &c. les mortailes. B B, les mortaifes de la traverse de devant.

5 & 6. Potte-fiége. A A, les piés. BB, les tiges. CC, les clavettes. DD, les goujons.
7, 8, 9 & 10. Traverfes de long d'en-bas & du mi-

lieu. A A, &c. les tenons.

It & 12. Traverses de long du haut. A A, les parties arrondies de derriere.

13 & 14. Traverses des supports des ensouples. A A, G.c. 19. Traverse des supports du siège. A A, les tenons.

16. Traverse du haut de devant. A A, les mortaises pour les porte rouleaux.
17. Enfouple de devant. A, le rouleau. BB, les touril-

lons. C, le cric. DD, les trous des leviers. 18. Le siège.

# PASSEMENTIER.

- Fig. 19. Support des porte-lisse. A, le support. BB, les pat-tes. CC, les porte-poulies. D, la broche. EE, les poulies.
- Rouleau de devant. A, Ge. les tenons.
   Rouleau de devant. A, le rouleau. B B, les tourilions. CC, les porte-rouleaux. D D, les tenons. EE, les mortaifes.
- 23 & 24. Echarpes des traverses de long du haut. A A, Ge, les tenons 25 & 26. Support des ensouples de derriere. A A, &c.
- les patte
- 27. Lisette. A, bout de la traverse du haut. B, bout de la traverse du bas. C C, les ficelles. D, la boucle. E, la rame.
- 28. Lisse. A, le tirant. B, la traverse du haut. C, la traverse du bas. DD, les ficelles. EE, les bou-29. Poulie.

# PLANCHE XVII.

#### Détail du métier à franges,

- Fig. 1. Enfouple de derriere. A A , &c. les rouleaux. BB, la broche.

  2 & 3. Les porte-ensouples. AA, les entailles.

  4. Bobine dégarnie.

- 4. Dooine aegarne.
  5. Bobine garnie.
  6. Broche de marches.
  7, 8 & 9. Marches. AAA, les trous du pivot. BBB, les bronches.

  10. Bandage des listes. AA, le cordage. B, le garol.
- C, la poulte.
- 11. Contrepoids de l'ensouple. A, le contrepoids. B, la
- 12. Boulon des lames A, la tête. B, la tige.
  13, 14 & 15. Lames. A A A, les trous de pivot. BBB,
- les branches. 16 & 17. porte-lames. A A, les pattes. 18. La cheville fortant de deflus le métier.
- 19. La cheville finie.
- 20. Le poucier. 21. Le doigtier.
- 22. Les boucles de lisse. A A , les tirages. B , les bou-23. Moule de frange unie,

- 23. Moule de frange unie.
  25. Moule de frange feftonée.
  26. Modele de frange feftonée.
  27. Moule de frange feftonée, & propre au travail.
- 28. Modele de frange festonée.

# PLANCHE XVIII.

Le haut de cette Planche représente un attelier où Le naut de cette plantie représente un attente un plufieurs ouvriers font occupés, l'un en a, à travailler au métier à la baffe liffe; un autre en b, à plier le galon fur l'enfouple du plioir, qu'il toutne d'une main tenant le peigne de l'autre, & un autre en e, à tenir l'enfouple,

Le bas de cette Planche représente le métier à la basse Le bas de cette Planche repréfente le métite à la basse lisse. A A, les piliers de devant. BB, les piliers de derriere. C C, les piliers de long d'en-bas. D D, &c. les goussets. EE, les pieces de long d'en-baut. FJ, les traverses d'en-baut. H, le straverse d'en-baut. H, le straverse des portenceaux. K K, les portepotenceaux. LL, les potenceaux. M M, J les ensouples des potenceaux. N, l'ensouple de devant. O O, les marches. P, le bouton des marches. Q Q, les lames. RR, les rapports des lames. S S, les lisses. T T, les rames. UU, les poulies. V V, les rapports des poulies. X, les traverses des rapports des poulies. X, les traverses des rapports des poulies.

# PLANCHE XIX.

# Detail du metier à la basse lisse.

- Fig. 1 &t 2. Les pieces de long d'en-haut. A A, les mor
  - tailes des traverles.

    3 & 4. Piliers de derriere. AA, les tenons. BB, les mortailes des traverles des porte-potenceaux. CC,

les mortailes des pieces de long d'en bas. DD, les

- mortailes des goussets. Fig. 5 & 6. Piliers de devant. A A, &c. les tenons. B B, les mortailes des traverles.
- 7 & 8. Les pieces de long d'en-bas. A A, &c. les te-nons. B B, les trous de l'enfouple de devant. 9 & 10. Traverses des porte-potenceaux. A A, &c. les
- tenor 11. Traverse d'appui. AA, les tenons. BB, les mortailes des porte-rouleaux. 12. Traverse d'en-bas du devant. A A, les tenons.
- 13. Enfouple de devant. AA, les tourrillons. BB, les trous des leviers.

- trous des leviers.

  14. Cric de l'enfouple. A A, les dens. B, le trou épiaffé.

  15. Cliquet du cric. A, le pivot.

  16. 17, 18 & 19. Gouffets. A A, &c. les tenons.

  20 & 21. Potenceaux. A A, les entailles des porte-potenceaux. B B, &c. les tenons.

  20 & 21. Potenceaux. A A, les entailles des porte-potenceaux. B B, &c. les entailles des enfouples.

  22 & 13. Porte-potenceaux. A A, &c. les pattes.

  24 & 27. Marches. A A, les trous du boulon. B B, &c.
  les trous des triages. les trous des tirages

### PLANCHE XX.

# Detail du métier à basse lisse & du plioir.

- Fig. 1 & 2. Traverses des porté-potenceaux. A A, les tenons.
- Siége. A, la planche. B B, les pieds. C, la traverse. D D, les entretoises.
- 4. Traverse des porte-poulies. A, la traverse. BB, les porte-poulies. CC, les poulies. D, la broche. 5 & c. Porte-poulies. A, les tenons. BB, les trous de
- la broche
- 7 & 8. Poulies. A A, les trous de la broche. 9. Enfouple de deflus. A 9. l'enfouple. B B, la broche: 10. Broches des poulies. A, la tête. B, la tige. 11 & 12. Lame. A A, les trous du boulon. B B, &c.
- 11 & 12. Lame. A A, les trois du boulon. B B, Oc. les trois des tirages.
  15. Rouleau de devant. A, le rouleau. B B, les porterouleaux. OC, les tenons.
  14. Les porte-lames. A A, les trous du boulon. B B, les
- nattes. 15. Plate-navette. A, l'ouverture. B, les trous pour le
- passage de la trame.

  16. Bobine de la plate-navette. A, la bobine. B, la broche.
- 17. Echantillon de rame & de trame pour montrer le passage de la plate navette. A A, &c. les rames. BB,
- la trame. C, la plate-navette.

  18. Echantillon de passepoil ou galon de meuble.

  19. Lisse. AA, les lisses. BB, &c. les lissoires. CC, les
- tirages. 20. Plioir. A, la felle. BB, les piés. CC, les supports de l'ensouple. D, l'ensouple. E, la manivelle. F, le
- 21. Enfouple du plioir. A, l'enfouple. BB, les tourillons. C, la manivelle. DD, le ruban. E, le peigne. F, le vergeon.
- 22. Le vergeon 23. Coupe respective du peigne. A, le peigne. B, les

- rames.

  24. Peigne. AA, les pieces de long. BB, les travetés.

  C C, les dents. DD, les broches.

  25. Piece de long de defüs. A, la piece. BB, les broches:

  26. Peigne démonté. A, la piece d'en bas. BB, les traverées. C C, les dents.

  27. Enfouple. A A, les rouleaux. B, l'entaille du vergeon. CC, les tourillons.

# PLANCHE XXI.

# Facon de la nompareille.

Le haut de cette Planche représente un attelier où usieurs ouvriers sont occupés à faire la nompaplusieurs ouvriers sont occupés à faire la nompa-reille; les uns en a, à séparer les branches de nompareille au fortir du moulin; une ouvriere en b, à tourner le devidoir pour recevoir la nompareille gommée; un ouvrier en c, à conduire la nompareille sur le devidoir; un autre en d, à gommer la nompareille; une ouvriere en e, à tirer la nompareille lorsqu'elle est gommée.

Fig. 1. Moulins à passer la nompareille. A, le cylindre de buis. B, le cylindre de cuivre. C, la manivelle. D D, les jumelles. E, la felle. F, le rateâu. G, la corbeille. H H, la nompareille. I, la banque. K K K, les jumelles. L L L, les roquetins. M, la felle de la

2. Cylindre de buis. A, le cylindre. BB, les tourillons de fer.

3. Cylindre de cuivre. A, le cylindre BB, les tourillons de fer. C, le quarré de la manivelle. A, le quarré B, la tige. C, le manche. 5, 6 & 7. Junnelles de la banque. A AA, les tenons doubles. BBB, les trous des broches des roquetins.

8. Selle de la banque. A A A, les mortaises doubles. 9. Rateau. A, le support. B, la traverse. C C, les bran-

10 & 11. Jumelles du moulin. A A, les entailles des tourillons des cylindres. B B, les tenons doubles.

### PLANCHE XXII.

Détail des outils propres à faire la nompareille.

Fig. 1. Façon de gommer la nompareille. A, le devidoir. B, l'arbre. C, la manivelle. D D, le fupport. E E, la nompareille. F, le bâton à gomme. G, la terrine à gomme. H, la fellette à gomme. I, la banque. KKK, les jumelles. L L L, les roquetins. M, la felle de la banque. MN les rije. KKK, les jumelles. LLL, les felle de la banque. NN, les piés.

2. Broche de roquetins.

3. Roquetins sur leur broche. A A, les roquetins. BB,

4. Báton à gomme. 5. Manivelle. A, le levier. B, le manche. 6. Devidoir. AA, les chassis des rayons. BB, &c. les

7. Arbre du devidoir. A A, les tourillons. B, les trous de la manivelle.

8 & 9. Chassis de rayons du devidoir. A A, &c. les

8 & 9. Chaffis et rayons du devidoir. A A, 60c. les raies. B B, les trous de l'abre.
 10 & 11. Les deux supports du devidoir. A A, les ja melles. B B, les entailles des tourillons. G C, les tonnieres. D D, 60c. les contresches.
 12. Pelle à seu longue.
 13. Support de la pelle à seu. A A, les piés. B, l'arbre à tourillon. G C, les traverses.
 14. Poulie à passer les nompareille. A, la poulie. B B, les tourillons de l'arbre.
 15. Corbeille à contenir la nompareille.
 16. L'arbre de la poulie. B B, les tourillons.

16. L'arbre de la poulie. BB, les tourillons.

17. Terrine à gommer.

17. Talettes à gommer. 13. Talettes à gommer. 13. Banque. A, la felle. BB, les piés. CC, les jumelles. D, la traverse du haut. EE, les roquetins. FF, les broches.

# PLANCHE XXIII.

# Facon des peignes.

Le haut de cette Planche représente un attelier où plusieurs ouvriers sont occupés, l'un en a, à monter les peignes; les autres en b, c & d, à préparer les roseaux our faire les dents des peignes.

Fig. 1 & 2. Poupées montées de leurs rasoirs.

3. Petite poupée d'établi. A, la poupée. B, la gache de de fer à patte.

4. Grande poupée d'établi. A, la poupée. B, la vis. C, la gache de fer. D, l'écrou. 5 & 6. Clés. A A, les têtes. 7. Etabli. A A, le deffus de l'établi. B B, les piés. C C, les mortaifes des poupées d'établi. D D, les trous des poupées à rasoirs.

### PLANCHE XXIV.

# Détail pour la façon des peignes.

Fig. 1. Petite poupée d'établi. A, la tête. B, la queue.

C, la mortaife.

2. Ecrou de cuivre de la grande poupée.

3. Vis de la grande poupée d'établi. A, la vis. B, le touret.

4. Grande poupée d'établi. A, la tête. B, l'écrou de cuivre. C, la queue. D, la mortasse.
5. Ecrou de la vis.

Ecrou de la vis.
 Gâche de la vis. A, la rainure.
 Gâche à patte de la petite poupée d'établi, A, la rainure. B, la patte.
 & 9. Pieces de fer pour égalifer les peignes.
 Poupée à rafoir. A, la tête. B, la queue.
 & 11. Rafoirs à rofeaux. A A, les taillans. BB, les dos. CC, les pointes.
 13. Rofeau ou canne.
 14. Rofeau coupé avec la fernette.

14. Roseau coupé avec la serpette.

14. Roseau coupé avec la serpette.
 15. Serpette. A, le ser. B, le manche.
 17. Paquet de roseaux préparés.
 18. Poinçon à égaliser les dents des peignes. A, le ser/B, le manche.
 20. Piece pour ouvrir les dents. A, la pointe.
 21. de 21. Pelotes de sil possibles.
 21. de 21. Pelotes de sil possibles.

 21 & 21. Pelotes de fil politées.
 3. Chaffis de peigne préparé. A, la gâche de la vis:
 3. Ja gâche à patte. CC, les pieces de fer à égalifer. DD, &c. les junelles du peigne. EE, Oe, les lims-jumelles. F, la balle de fer à ferrer les dents.

24 & 25. Pieces de fer à égalifer les dents.

26. Roseau préparé pour une dent. 27. Batte de fer à serrer les dents. A, la batte. B, se manche.

28, Peigne fait. A A, les dents. B B, &c. les jumelles.
29 & 30. Jumelles d'un peigne. A A, &c. les jumelles.
B B & , les liens.

# PLANCHES XXV.

# ruçon des peignes à la maniere angloifs.

Le haut de cette Planche repréfente un attelier où plusseurs ouviers sont occupés à monter les peignes à la maniere angloise s, l'une en a à arranger les dens des peignes, & un en b à les gamir en étain. Fig. t. Plan.

2. Elévation perspective d'un établi à monter les pei-Elevation perspective d'un établi à monter les per-gnes à la maniere angloise. A A, l'établi. BB, ö-c. les piés. C C, les traverses servant de support. DD, les fiches d'arrèts. E E, les cales. FF, la ta-blette inférieure. G G, la tablette supérieure. HH, les barres de côté. 1, la traverse du bout. K, la traverse de la vis. L, la vis. M, l'écrou. N, la ma-nivelle. O O, les dents du peigne. PP, intervalles pour être coussés en plomb. pour être coulés en plomb.

# PLANCHE XXVI.

Détails de la machine à monter les peignes à la maniere angloise.

Fig. 1. Coupe longitudinale.
2. Coupe transversale de la machine à monter les peignes. A A, la tablette insérieure. B B, la tablette supérieure. C G, les barres de côté. D D, la traverse du bout. E, la traverse de la vis. F, la vis. G, l'écrou. H, la manivelle.
3. Traverse de la vis. A A, les entailles.
4 & 5. Traverse servant de support. A A, &c. les mottaises.

mortailes.

mortailes.
6, 7, 8 & 9. Fiches d'arrêts. A A, &c. les tenons:
BB, &c. les volutes.
10, 11, 12 & 13. Cales. A A, &c. les têtes.
14. Vis. A, la vis. B, la tête.
15. Traverse du bout. A A, les entailles des barres de côté. BB, les entailles des barros de dessus.

Fig. 16. Ecroux. 17. Manivelle. A A, les têtes. B, la tige.

18 & 19. Barres de côté. 20, 21 & 22. Dents longues & courtes du peigne.

23. Tablette supérieure. 24. Tablette inférieure.

### PLANCHE XXVII

# Façon des lisses.

Le haut de cette Planche représente un attelier à faire les lisses, les uns en a à passer les lisses sur le métier à chassis, & un autre en b à les passer sur le métier à

Fig. 1. Métier à faire les lisses ou lissoir. A A, la selle, BB, les piés. C C, les montans ou jumelles. D D, les pieces à rainure. EE, oc. les traverses. FF, %. les fisches pour les artêter. G G, les listes. H, 6. les fuseu. I, la ficelle. K, le contrepoids.

2, 3, 4 & Ç. Traverse du lissoir. A A, %c. les tenons. 6 & 7. Pieces à rainure. A A, %c. les rainures. B B, %c. les tenos des siches de les trous des siches.

les trous des fiches.

8. Bobine garnie de ficelle à lisse.

Boonne garnie de nicelle à fille.
 & to A. Montans ou jumelles. A A, les tenons. B B, les queues. C C, les mortaifes à clé.
 11 & 12. Clés. A A, les tères.
 13. Pinces plates. A A, les mors. B B, les branches.
 14. Fiche. A, la tige. B, la tête.

# PLANCHE XXVIII.

# Detail pour la façon des lisses.

Eig. 1. Métier à faire les lisses on lissoir. A A, & e. les piés. BB, les traverses de long. C C, les traverses de côté. D D, les pieces à rainures, EE, les traverses de lisse. EF, de. les fiches pour les afere. G G, les lisses pour les afere. G G, les lisses pour les afere.

2. La ficelle & son contrepoids. A, le contrepoids.

La Richie de Isife.
 Moitié de liffe.
 Joan B. Pettie du tiffoir.
 Joan & S. Piés du métier à faire les liffes.
 Les tenons.
 B. Joe. les mortaifes des traverses

9 & 10. Pieces à rainures. A A, &c. les rainures. BB,

& les trous des fiches.

it & 12. Traverses des lisses. A A, &c. les tenons.

13 & 14. Traverse de long d'en-bas. A A, &c. les te-

15 & 16. Traverses de côté d'en bas. A A, &c. les tenons

17. Listes préparées.

12

18. Les mêmes lisses vues de côté. 19. Les mêmes lisses montées. AA, les lisses. BB &,

# PLANCHE XXIX.

# Façon des afferons des lacets.

Le haut de cette Planche représente un attelier à faire les afferons de lacets, l'un en a à couper le laiton, un autre en b à préparer le laiton, un ouvrier en e à les monter sur les lacets.

Fig. 1. Etabli à couper les afferons. A, la table. B, l'échancture. C C, les bords. D D, les pois. E, les tilloirs. F, le support des cisoires. C, la jauge.

2. Scabelle à préparer les afferons. A, la table. B, les casses. C, le trou du tasseur.

3. Scabelle à monter les afferons fur les lacets. A, la table. B B, les casses. C, le trou du tasseur. D, les piés.

les piés.
4. Supports des lissoirs.

F. Paquet des lacers.
F. Taffeau à bigorne. A A, les échancrures. B B, les bigornes. C, la tige. D, la pointe.

Fig. 7. Marteau. A, la tête. B, la panne. C, le manche. 8. Pointe de jauge. A, la tête. B, la pointe.
9. Taffeau à bigorne. A A, les échancrures. B B, les bigornes. C, la tige. D, la pointe.
10. Pot à l'éau. À, le pot. B, l'afperfoir.

# Renvoi des figures indiquées.

Figure 2. Rouet, voyez Planche III. fig. 5.

3 & 4. Galon fabriqué, Pl. VIII. fig. 1.

5. Deflein translaté, Pl. VIII. fig. 3.

7. Patsage des rames.

8. Patsage du patron par devant, Pl. VIII. fig. 1. A.

9. Patsage du patron par derriere, Pl. IX. fig. 1. A.

10. Nominateur des rames.

11. Porte-rames de devant, Pl. VII. fig. 5. A.

12. Passage de patron par derriere, Pl. IX. fig. 1. A.

13. Galon fabriqué, Pl. VIII. fig. 3.

14. Echantillon du papier régié, Pl. VIII. fig. 3.

15. Pl. VIII. fig. 3.

14. Echantillon du papier régie, Pl. VIII. ft. F. Pl. VIII. fg. 5.
16. Métier, Pl. X. fig. 1.
17. Alonges, Pl. X. fig. 1. A A , &c.
19. Autre galon, Pl. XI. fig. 1. C C , &c.
19. Autre galon, Pl. XI. fig. 2.
20. Autre galon, Pl. XI. fig. 5.
21. Métuer battant, Pl. V.
22. Métier du ruban figuré, Pl. XII. fig. 1.
3. Guarre bartes liffes.

22. Netter du ruban ngure, Pl. XI 23. Quatre hautes liffes. 24. Levée. 25. Autre levée. 26. Le bricoteau, Pl. XII. fig. 2. 27. Bâton de retour en travaillant. 28. Bâton de retour en repos. 29. Quyeir éalyebape, le vybap.

29. Ouvrier épluchant le ruban, Pl. XIII. dans la vi-

gnette.
30. Paffage du ruban, Pl. XIII. dans la vignette en a.
31. Lanterne, Planche XIV. dans la vignette en d.

32. Galon roulé } Pl. XIV. dans la vignette a, b, c;

34. Métier coupé. 35. Métier coupé.

36. Les lames enflées, Pl. VII. fig. 9. 37. Métiet à frange, Pl. XV. fig. 1. 38. Ourdiffoir long; Pl. I. dans la vignette en h.

39. Femme qui guipe, 3 Pl. XV. fig. 3.

41. Frange pour être guipée, Pl. XV. fig. 3.

43. Métier à frange coupée.

44. Métier monté.

44 Métier monté.
47. Le porte-lifle, Pl. XVI, fig. 19.
46. La liflette, Pl. XVI, fig. 27.
47. Dogitter ou poucier , Pl. XVII, fig. 20 & 11.
48. La chenille, Pl. XVII, fig. 18 & 19.
49. Moule feftonné, Pl. XVII, fig. 25.
50. Moule uni, Pl. XVII, fig. 27.
51. Moule uni, Pl. XVII, fig. 27.
51. Echantillon de frange faite au moule , Pl. XVII, fig. 27.
52. Echantillon de frange faite au moule , Pl. XVII, fig. 24. 26. 28.

59. Le vergeon, Pl. XX. fig. 22.
60. Banque, Pl. XXI. fig. 1. I.
61. Réparation de la nompareille, Pl. XXI. dans la vignette en a.

62. Devidoir tournant, Pl. XXI, id. en b.
63. Conduite de la nompareille, Pl. XXI, id. en c.
64. Gommage de la nompareille, Pl. XXI, id. en d.
65. Turage de la nompareille, Pl. XXI, id. en d.



Passementerie, ourdissoir.





Passementerie, Ourdissoir, Banque et Rouet.



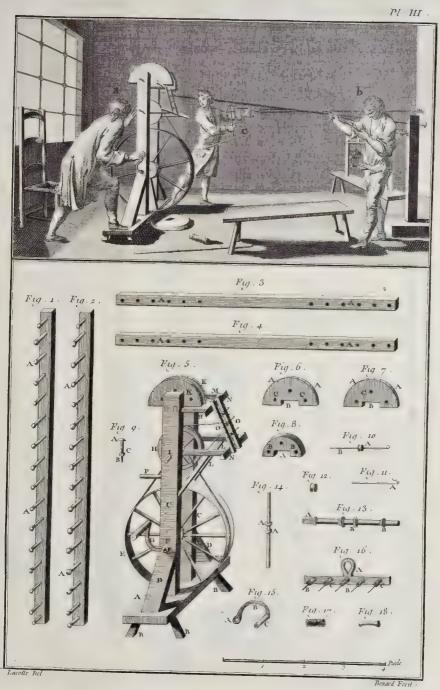

Passementerie', Retors.





Passementerie, Retors

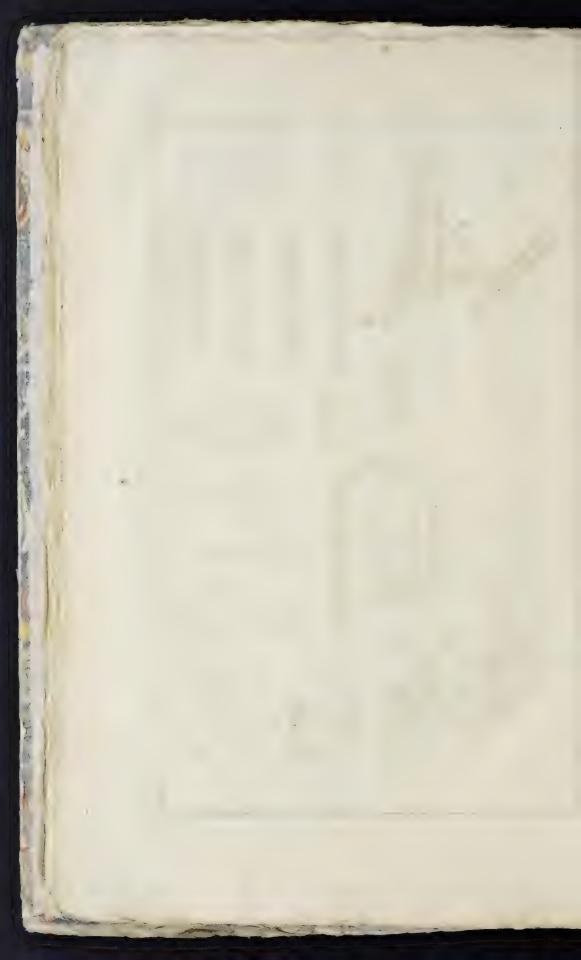



Passementerie, Mètier à faire le Galon?





Passementerie, Détail du Metter à faire le Galon.





Passementerie, vétail du Mètier'a Galon



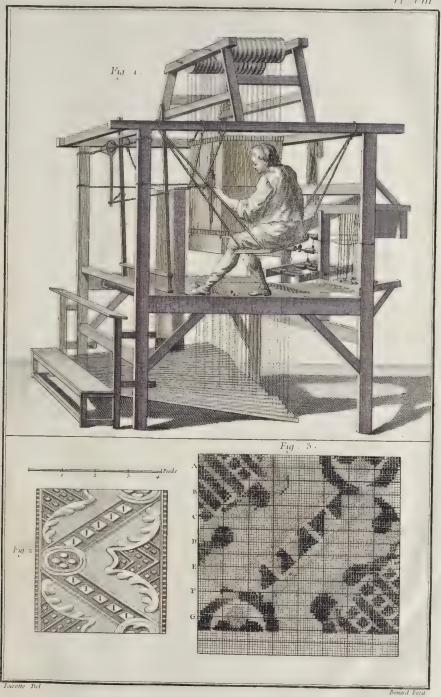

Passementerie, Façon de passer le Patron par devant.



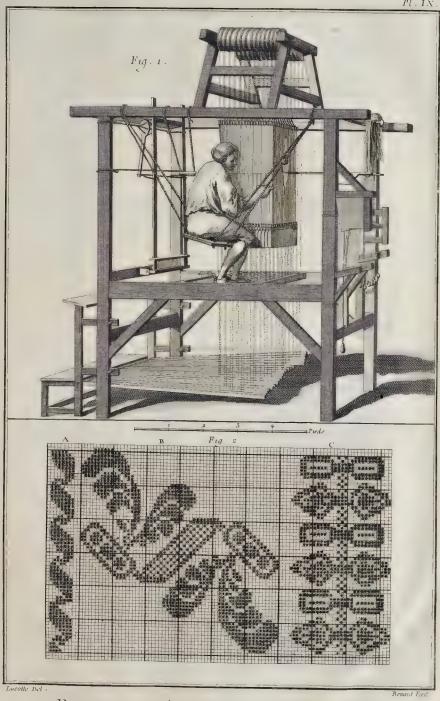

Passementerie, Façon de passer le Patron par derriere.





Passementerie, Métier à Livrée et Patron.





Passementerie, Desseins de Galons.





Passementerie, Metter du Ruban sigure'.





Passementerie, Montage et Passage du Ruban ou Galon.





Passementerie, Pumage du Galon?





Passementerie, Mèlier à Franges.





Passementerie, Détail du Mètier a Franger.





Passementerie, Détail du Mètier à Franger.





Lucotte Del .

Benard Feat

Passementerie, Mètier à la Basse Lisse.





Passementerie, Détails du Melier à la Basse Lisse.





Passementerie, Détails du Metier à la Basse Lisse et du Ployoir.





Passementerie, Eugen de la Nomparcelle.





Passementerie, Détails des Outils propres à faire la Nompareille.





Passementerie, Façon des Peignes et Développemens.





Passementerie, Détails pour la façon des Peignes.





Passementerie, Façon des Peignes à la maniere Angloise.





Passementerie, Détails de la Machine à monter les Peignes à la maniere Angloise.



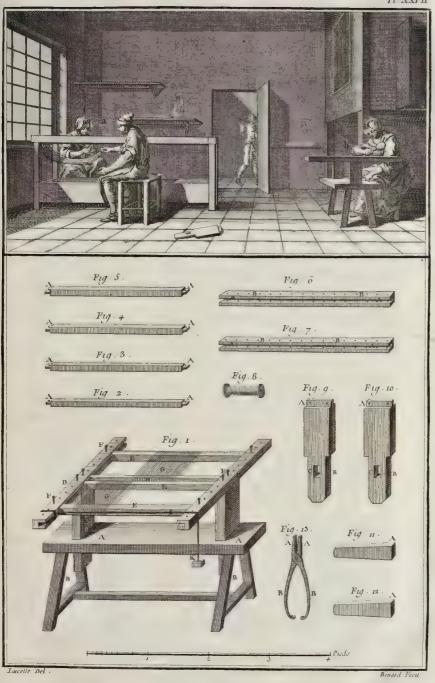

Passementerie, Paçon des Infles.





Passementerie, Détails pour la façon des Lisses.



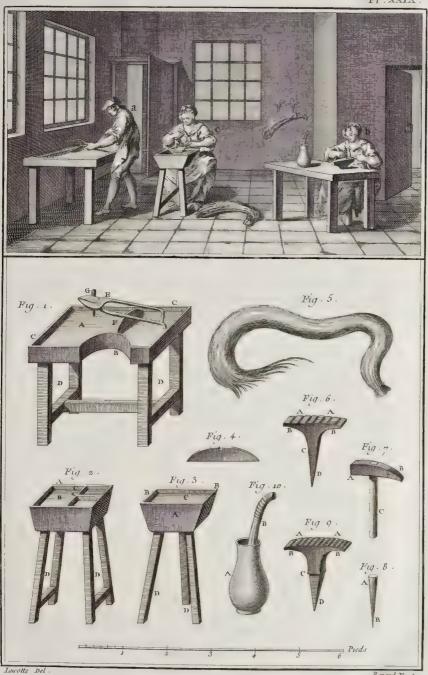

Passementerie, Façon des afferons de Lassets.



# MÉTIER A FAIRE DU MARLI,

CONTENANT QUINZE PLANCHES, à cause de sept doubles.

PLANCHE Iere.

 ${f E}$ Levation perspective du métier à faire du marli.

PLANCHE II.

Fig. 1. Plan du métier à marli. 2. Second plan du métier à marli.

PLANCHE III.

Elévation latérale du métier à marli,

PLANCHE IV.

Elévation en face du métier à marli,

Noms des pieces qui composent le metier à marli.

'AA, &c. les piliers. BB, les traverses du haut. C, la traverse d'en bas. DD, les barres de longueur du haut. EE, les barres de longueur du bas. FF, les patins. GG, &c. les supports des patins. HH, les pages. I, l'ensouple de devrant. J, l'ensouple de derrière. KK, les salonges. Le la partissire. MM, les selés. NN. les alonges. L, la partifloire. MM, les clés. NN, &c. les marches. O O, &c. les lames. P P, &c. les contremarches. Q, le bâton de fond. RR, les tringles des lifferons. SS, &c. les barres des liffes.

Pieces qui composent le battant.

T, le porte-battant. UU, les épées. V, le fommier. X, la barre de dessus. YY, les cremilleres. Z, la sellette de Fouvrier.  $\mathcal{O}c$ . les supports de la sellette a, la baguette des listes de soie. bb, verges d'encroifures. cc, les contrepoids, dd,  $\mathcal{O}c$ . les bricots. ec, les fupports des bascules. ff,  $\mathcal{O}c$ . les contrechches. gg, les fommiers. h, la navette. i, le cric de l'ensouple de devant. k, le cric du battant. l, le cliquet.

#### PLANCHE V.

#### Développement du métier.

Fig. 1 & 2. Piliers de devant. AA, les mortailes. BB, Gc. les tenons.

Oc. les tenons.

3,4,1 & 6. Support des patins. A A, Oc. les tenons.
BB, Oc. les trous des broches.

7. Bafcules du cric. A, la bafcule. B, le reffort.

8. Pignon de cric. A A, les dents.

9. Support de la fellette. A, échancrure. BB, les tenons pour l'attacher.

10. Alonge. A, le couffinet. B, le tenon.

11. Clé. A A, les jumelles. BB, les tenons. C, le trou de la broche.

12. Serre de la clé.

J2. Serre de la clé.

13. Naverte. AA, la navette. B, la bobine. 14. Partifloire.

15. L'enfouple de devant. A, l'entaille de la partissoire. BB, les tourillons. CC, les yeux. 16. Ensouple de derriere. AA, les tourillons. BB, les

17 & 18. Patin. AA, &c. les tenons. BB, les mor-

taifes. 19, 20 & 21. Traverses d'en-haut & d'en bas. A A, &c.

les tenons. 22 & 23. Piliers de derriere. A A, Gc. les tenons.

24 & 2.5. Blates de longueur du haut. A A , les mortaifes des piliers. B B, mortaifes des traverles. 26 & 2.7. Bartes de longueur d'en-bas. A A , & 6. les mortaifes des piliers. B B , les mortaifes des fupports des patins.

Fig. 28 & 29. Pages. A A, les trous des tourillons. BB, les 30 & 31. Hausses.

#### PLANCHE VI.

Fig. 1. Battant. A, le porte battant. BB, les tourillons. C, la barre de deslius. DD, le sommier. EE, les épées. FF, les clés. GG, les crics. HH, les clirquets. II, le peigne.
Clé du cric. A, la tête. B, la tige. CC, les vases.
Cliquet. A, le trou. B}, la pointe.
Cric. A, le trou. BB, les dents.
Barre de deslius. AA, les mortaises.
Sommier. AA, les mortaises. B, l'entaille du peigne.
& S. Clé du peigne.
Peigne. AA, les dents.
& 11. Verges d'encrossures.
Les trous pour les attacher. BB, &c. les trous pour les attacher. BB, &c. les dents. Fig. 1. Battant. A, le porte-battant. BB, les tourillons.

tacher. BB, &c. les dents. 14. Broches des contremarches.

15. Broche des lames.

16, 17, 18 & 19. Lames. A A, &c. les points d'ap-

20, 21, 22 & 23. Contremarches. AA, Gc. les points d'appui.

24, 25 & 26. Marches. A A, &c. les points d'appui. 27 & 28. Support des tringles des lisserons. A A, &c. les pattes

29 & 30. Conduit de lisseron. AA, les cordons: BB, les poids

31 & 32. Tringles de lisseron. A A, les tringles. BB, les poids.

## PLANCHE VII.

Fig. 1, 2, 3 & 4. Bascule du châtelet. A A, &c. les points d'appui, 5 5 & 7. Rouleaux de séparation.

6 & 7. Rouleaux de léparation.
 8 & 9. Supports des hacules. A A, les jumelles. B B, les fommiers. C C, &c. les contrefiches.
 10 & 11. Sommiers des l'apports. A A, &c. les pattes. B B, &c. les mortaifes.
 12. Jumelle du l'apport. A, la mortaife. B, le tenon.
 13 & 14. Contrefiches. A A, &c. les tenons.
 15. Btoches des marches.
 16. Liffe de fond. A, le bâton d'en-haut. B, le bâton d'en-bas. C C, &c. les cordons de support.
 17. Bâton de fond d'en-haut.
 18. Bâton de fond d'en-bas.
 19. Autre liffe. A, barre d'en haut. B, barre d'en hat.

 Autre lisse. A, barre d'en-haut. B, barre d'en-bas. CC, fils de lisse. D, cordon de support. E, cordon de contremarche. 20. Barre d'en-haut.

21. Barre d'en-bas.

22. Autre lisse. A, la barre d'en-haut. B, barre d'en-bas. CC, fils de lisse. D, cordon de support. E, baguette des lisses de soie. FF; cordons. 23. Barres d'en-haut.

24. Baguette des lifles de foie.

25. Barre d'en bas.

### PLANCHE VIII.

#### Façon du Marli.

A, lisses de chaînes & à perles. B, lisses à perles. C, fil ou passage de la navette.

D, peigne.
M, trames de longueur. , trames de traverse.





Mêtier à Marly.





Plans du Mêtier à Marli.





Élévation Latérale du Mêtier à Marli.





Élévation en face du Mêtier à Marly.





Détail des Pieces du Mêtier à Marly.





Détail des Pieces du Métier à Marli





Détail des Pieces du Mètier à Marli.



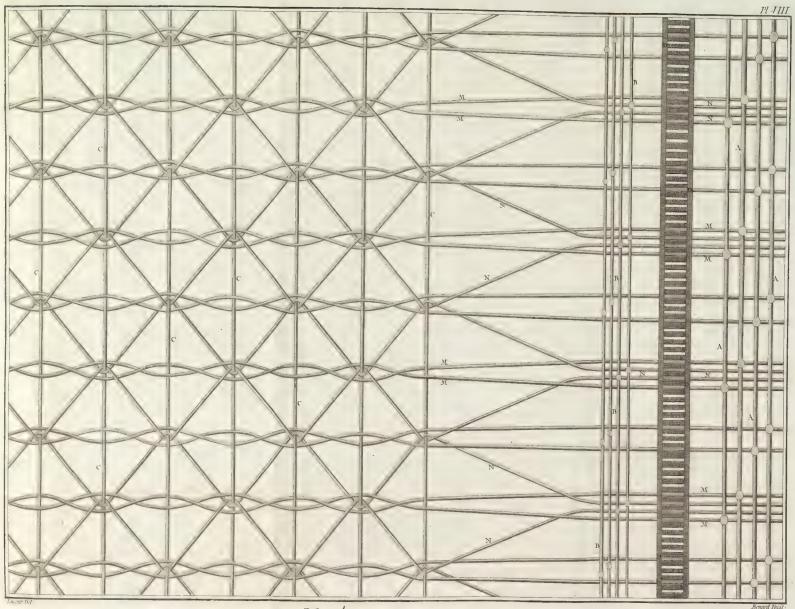

Marly, Façon du Marly.



# <del>ዾጜኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯ</del>

### GAZIER,

### CONTENANT QUATRE PLANCHES.

## PLANCHE Icte.

 $F^{I_{ov\,R\,R\,I}}$  1.  $a\,b$ , Le métier à gaze vu fur la longueur.  $e_s$ , le (emple.  $d_s$ , l'ouvrage.  $e_s$ ) les marches.  $f_s$  la rame. Voyez pour le détail plus étendu de cette machine, les Planches & les figures des méciers en foie.
2. Le volant vuide.

3. Le volant rempli. 4. Le billot ou le chevillon.

#### PLANCHE II.

Fig. 1. Le métier vu de face. Ses parties font les mêmes qu'aux métiers en foie. a, l'enfouple de devant. b, les lisses.

2. Le tourniquet.
3. L'égalisoir de semple.
4. Le rouet.
5. La passette.

Fig. 6. Le rateau.

#### PLANCHE III.

Fig. 1. Le tracatsuir ou trancanoir.
2. La cage du métier.
3. Le découpoir.
4. La tête du découpoir.
5. Le talon de la contre-marche,
6. Rames à canettes.
7. Porte-lificre.
8. Chaffis.
9. Le battant.
10. Talon de marche.
11. Talon de marche.

#### PLANCHE IV

Fig. 1, 2 & 3. Fonctions des lisses du métier à gaze, & façon de l'ouvrage. Voyez l'article GAZE.





Catier, Meirer a Gake vir sur la longueur et Détails.





Gazier, Métier à Gaze viven face.





Gazier, Développement du Mélier à Gaze &c.





Gazier, Fonctions des Lisses du Mélier à Gaze.



and a fear from the fear from

### RUBANIER,

CONTENANT dix Planches doubles équivalentes à vingt Planches simples.

## MÉTIER A FAIRE PLUSIEURS PIECES DE RUBAN À LA FOIS.

DETAIL des pieces qui composent les Figures dans les Planches suivantes.

PLANCHE I. Pl. II, fig. 1. Pl. III, fig. 1. Pl. IV, fig. 1. Pl. V, fig. 1. Pl. VI, fig. 1. & Pl. VII, fig. 1.

A, traverses du haut des côtés servant à porter les arbres & chassis des mouvemens du métier, B, montans de derrière.

C, colonnes soutenant les traverses.
D, traverses du milieu des côtés.
E, traverses des bas des côtés.
F, montans de devant.

, supports des croix du figuré. H, petits montans de l'arbre L 3. I, petits montans de l'arbre G 4.

volant. M, traverse de devant du haut. N, traverse de devant du bas. O, traverse de derrière du haut.

P, traverse de derrière du bas. Q, traverse de derrière du milieu. R, support de l'arbre S. S, arbre rond des rubans. T, arbre rond des chaînes.

V, support de l'arbre H 4. X, supports à fourche.

Z, goullet , arbre du chassis du battant. Æ, support de l'arbre de fer. A 2, battant.

A 2, Dattant.
B 2, chaffepiece.
C 2, arbre du chaffepiece.
D 2, poulie de renvoi.
E 2, crampon à couliffe du chaffepiece,
F 2, fupport de la manivelle de renvoi.
G 2, boëte de renvoi.

H 2, navettes. I 2, crampons des battans. K 2, manivelle de renvoi.

M 2, manivene de renvoi.
L 2, chappe garnie de fes poulies de renvoi.
M 2, support des marches des fourches.
N 2, marches à fourches.
O 2, pitons à fourches.
P 2, bras du battant.

Q 2, guide de renvoi du chassepiece; R 2, dents de renvoi.

X 2, passages des reignes.
X 2, passages des rubans.
X 2, bobines des navettes.
Y 2, centre du bras.

A 3, arbre de renvoi 3, crampon à fourche.
3, crochets de renvoi. B D 3, fourches à vis.

E 3, chappes des conduites des lisses.

F 3, cuir des chappes des conduites des lisses.
G 3, croix des lisses simples.
H 3, marches des lisses simples. I 3, arbre rond des bras.
L 3, arbre rond des rubans.

L 3, arbre rond des rubans.
M 3, arbre rond d'encroifure.
O 3; bras de l'arbre de fer.
P 3, écreviffes des liffes à figures.
Q 3, écreviffes des liffes à figures.
R 3, écreviffes des liffes à former les dents;
S 3, croix de renvoi.

T 3, marches de renvoi. lisse simple.

X 3, support des lisses à figurer. Y 3, poulie des lisses à figurer.

Z 3, corde de renvoi. A 4, arbre de fer. B 4 , lanterne de l'arbre

C 4, arbre des croix des lisses & de renvol, D 4, roue de l'arbre.

F4, roues des croix à figuren H 4, arbre des croix à figurer.

I 4, croix à figurer.
L 4, croix à former les dents.
M 4, marche des croix.

M 4, marche des croix.
N 4, grand peigne.
O 4, (upport des chassis des bobines.

O 4, fupport des chaffis des bobines.
P 4, traverses du côré d'en-bas du chaffis à bobines.
R 4, traverse du bas du chaffis à bobines.
R 4, traverse du côté du haut du chaffis à bobines.
S 4, grande traverse du haut du chaffis à bobines.
T 4, chaffis des tringles des rouleaux.
V 4, support des tringles des rouleaux.
V 4, arbre pour le palfage des foies.
Y 4, contrepoids des écrevisse à rubans:
Z 4, contrepoids des écrevisse à rubans.
A 5, écrevisse des contrepoids à rubans.
B 5, écrevisse des contrepoids des chaînes des rubans.

? } rouleaux des contrepoids à rubans, ct s

[1] { } } rouleaux des contrepoids des chaînes des rubans.

Ες, bobines à manivelle des chaînes des rubans.

5 , bobines à manivelle des rubans. G , manivelle des rouleaux des contrepoids des chaînes

H 5, tringle de fer des rouleaux.
I 5, contrepoids des lisses à figurer.
L 5, contrepoids des lisses à figurer. M , contrepoids des lisses à dents. N 5, liens, a, vis de chappes.

b, pitons tournans c, conduite de fer. d, cliquet.

e, rocher. f, tourniquet. g, vis de fourche.

isse du figuré.

t, bras de la manivelle de renvol.
l, lisse de crin pour les dents.
m, tirans des lisses simples.
n, cordages des tirans des lisses simples.

o, conduits des marches.
p, conduite de renvoi des marches. q, cordages des écrevisses des contrepoids.

chaîne du ruban. t. lifferon u, resfort à fouillot.

y, fouillot.

PLANCHE II.

Fig. 2, 3, 4 & 5. Grandes traverses du chassis à bobl-nes. A A, &c. les tenons. B B, &c. les trous des bobines.

#### RUBANIER.

- Fig. 5 & 7. Supports des chassis à bobines: A A, &c. les
- 8 & 9. Traverses de côté du haut du chassis à bobines. AA, les entailles. BB, &c. les mortaifes. 10 & 11. Traverses de côté du bas du chassis à bobines.
- A A, les entailles. B B, &c. les mortailes.

  12. Bobine. A, la bobine. B, la manivelle.

  13. Broche de bobine. A, la tête. B, la tige.
- Ecrevises des contrepoids des rubans. A, le rou leau. B, la broche. C, la chappe. D, le crochet.

  5. Contrepoids d'écrevisse. A, l'anneau.

#### PLANCHE III.

- Fig. 2 & 3. Support des lisses à figurer: AA, &c. les
- 16. 1. 68. 3. Support des mies a ngurer: A A, GC. 165
  trous des broches des poulies.
  4. Arbre de renvoi. AA, les tourillons. BB, GC. les
  mortailes des crampons à fourches.
  5. Arbre de pallage des foies.
  8. Chaffie des triales des contenues AA GC.
  8. Chaffie des triales des contenues AA GC.
- 6 & 7. Chaffis des tringles des rouleaux. A A, &c. les entailles.
- Its entailles.

  8 & 9. Porte-picces. A A , les mortaifes de fupport des liffes. B B , les entailles des tourillons de l'arber de renvoi. C C, les tenons.

  10 & 11. Goulifes de fupport des liffes. A A , les entailles. B B , les tenons.

  12. Broche de poulie de renvoi. A , la tête. B , la tige.

  13. 14 & 15. Poulies de renvoi. A A A , les centres.

  16 & 17. Ciampons à fourche. A A , les fourches.

  18. Coin ou ferre des crampons.

- 18. Coin ou serre des crampons.
- 19. Entremarche. 20 & 21. Crochets de renvoi.
- 22 & 23. Marches à Fourche. A A, les fourches.
  24 & 25. Pitons à fourche. A A, les vis. B B, les têtes.
  26 & 27 Boulons de marches à fourches. A A, les rêtes.
  B B, les vis à écroux.
- 28 & 29. Fourches à vis. A, les fourches. BB, les vis. CC, les tourets. DD, les crochets des tirans. 30 & 31. Boulons des fourches à vis. AA, les têtes. BB, les vis à écroux.

#### PLANCHE IV.

- Fig. 2. Support des marches des fourches. A A, les en-tailles.
- 3. Chappe de poulie de renvoi. A, la chappe. B, la vis. C, les poulies. 4 &c c, Poulies de renvoi. 6. Ecreville de lisse simples. A, la chappe. B, la poulie. C, le crochet. D, le contrepoids. E, l'anneau.
- neau. 7. Ecrevisse de lisses à figurer. A, la chappe. B, la pou-
- Ecreville de lilles a figurer. A, 12 cnappe. B, 12 poulie. C, le crochet.
   & 6. 9. Broches. A A, les têtes. B B, les tiges.
   Renvoi. A, le cuir. B B, les chappes de conduite des liffes. CC, les vis. D D, les tourets. E, la
- des mics, acc, conduite.

  conduite.

  Lt. Ecrevisse de chaîne. A, le rouleau. B, la broche.

  C, la chappe à crochet. D, le contrepoids. E,
- 12 & 13. Rouleaux des contrepoids & chaînes de ruban,
- 14 & 15. Supports des tringles de rouleaux. A A, &c. les crampons.

### PLANCHE V.

- Fig. 2. Volant. A A, la croifée. BB, le cercle.
- rig. 2. Volant. A. A., la crouse. BB, le cercie.

  3, 6.4. Traverfes de croifées. A. A., les mottailes.

  5, 6, 7 & 8. Cerces. A. A., δκ. les mottailes des traverfes. BB, δκ. les mortailes de jonction.

  9, 10, 11 & 12. Tenons de mortailes.

### PLANCHE

- Fig. 2 & 3. Bras de l'arbre de fer. AA, les coussinets. BB, &c. les vis à écroux. CC, les trous du rou-
- 4. Arbre rond des bras de l'arbre de fer. A A, les tou-

- Fig. 5. Arbre rond pour le passage des rubans, A A, les
- 6 & 7. Arbre rond d'encroisures. AA, &c. les tou-rillons.
- 8 & 9. Supports de l'arbre de fer. A A, les couffinets. BB, Oc. les vis à écroux. CC, les tenons. DD, les marrailes
- to & 11. Clavettes ou ferres.

#### PLANCHE VII.

- Fig. 1, 3 & 4. Broches. AA, les têtes. BB, &c. les tiges. 6. Boulons. AA, les têtes quarrées. BB, les vis à écroux.
- 7. Vis du cliquet à tête ronde. A, la tête. B, la vis. 8. Cliquet. A, le centre. 9. Rochet. A A, les dents. B, le trou de l'arbre.
- 10 & 11. Conduits des marches des croix. 12 & 13. Tringles de fer des rouleaux.

#### PLANCHE VIII.

- Fig. 1 & 2. Petits montans de derriere. A A, les trous de l'arbre.
- 3 & 4. Petits montans de devant. A A, les trous de l'arbre. BB, Ge. les entailles. CC, les tourni-
- 7. Aibre rond des chaînes. A A, les tourillons. 8. Traverse de detrière du bas. A A, les tenons dou-bles. BB, les entailles. C C, les conduits. 9 & 10. Traverses du haut des côrts. A A, Ge. les
- mortales. B B, les entailles.

  11 & 12. Traverses du milieu des côtés. A A, &c. les tenons. B B, les mortaises. C C, &c. les entailles.
- tenons. BB, les mortailes. CC, &c. les entailles.
  D, le tourniquet.
  13 & 14. Traverses du bas des côtés. AA, &c. les tentailles.
- nons. BB, &c. les entailles. CC, &c. les tourniquets. D, goujon de conduite.

  15. Traverfe de devant. AA, les tenons doubles. BB, &c. passages des rubans.
- 16. Traverse d'en-bas de devant. A A, les tenons.
  17. Broche servant de point d'appui des marches. A, la tête. B, la tige.

- 18. Clou à vis. A, la tête. B, la vis à écroux.
  19. Colonne. A A, les tenons.
  20. Cale de conduite.
  21 & 22. Support des croix du figuré. A A, les points d'appui. B B, les tenons. C C, les trous pour cla-

- 23 & 24. Marches. A A, les poulies. BB, les points d'appui. CC, les fourches.
  25 & 26. Les supports de l'arbre rond des rubans. A A, les queues d'aronde.
  27 & 18. Montans de derriere. A A, les tenons. BB, les entailles à queues d'aronde. CC, & e. les morraise. tailes.

### PLANCHE IX.

- Fig. 1. Elévation perspective du battant. A, l'arbre du chassis du battant. BB, les bras. CC, les battans. DD, les supports du battant inférieur. EE, &c. les crampons. FF, &c. les peignes. GG, &c. les chevilles. H, le crampon de conduite. 1, le support de la poulie. K, la poulie de renvoi. L, la manivelle. M, la boëte du renvoi.

  2 & 3. Crampons du battant. AA, &c. les pointes.
  4. Poulie de renvoi.

- 2 & 3. Grampons du battant. A., Go. les pointes.
  4. Poulle de renvoi.
  5. Manivelle de renvoi. A, le bras. K 2, la tige.
  6. Support de la manivelle de renvoi. A, l'œil.
  7. Boëte de renvoi. A A, le chaffis. B, le fonds.
  8 & 9. Support du battant inférieur. A A, les tenons.
- 10. Peigne. A, les dents.
- 11 & 12. Liens du peigne,
  13. Peigne monté. A, les dents. BB, les liens.

- 14. Crampon de conduite. A les dents. B B, les Itens.
  14. Crampon de conduite. A A, les pattes.
  15. Cheville de peigne. A, la tête. B, la tige.
  16. Battant inférieur. A, la barte. B, le chaffe-piece.
  CC, les contrepoids. DD, les crampons. EE,
  6c. les dents de renvoi.

2

Fig. 17. Arbre du chassis du battant. A, l'arbre. BB, les

#8. Battant supérieur. A A, &c, les entailles pour les peignes.

19. Battant inférieur. A, les mortailes du support de renvol. BB, &c. les entailles pour les peignes. CC, &c. les trous des crampons.

20 & 21. Tirans des lífes.

22 & 23. Bras du battant. AA, les tenons. BB, les

mortailes. 24 & 25. Clous à vis à tête fresée. AA, les têtes. BB,

les vis à écroux. 26 & 27. Clous à vis à tête quarrée. A A, les têtes. BB, les vis à écroux.

28. Chasse-piece. A, la fourche. B, la lumiere. C, le

tenon.

29. Dent de renvoi. 30 & 31. Contrepoids. 32. Navette. A, la navette. B, la coulisse. C, la bobine. 33. Bobine. A, la bobine. B, la broche.

34. Fouillot.
35. Ressort à fouillot.

#### PLANCHE X.

Fig. 1. Grand peigne. A A, le chaffis. B B, les boulons. CC, &c. les dents.

2. Lisse fimple. A A, les lisses. B B, les lisserons.

3. Lisse du figuré. A A A, les lisses. B B, les lisserons.

4. Arbre de fer, A, la tige. B B, les coudes. CC, les

tourillons. D, le quarré à vis à écroux. F, la lanterne.

5. Clavette.

6. Ecroux.

6. Ecroux.
7. Boulon de coude. A, la tête. B, la vis.
8. Clé. A, la clé. B, l'écrou.
9 & 10. Tourtes de la lanterne. A A, les quarrès.
B B, &c. les trous des fuseaux.
11, 12 & 13. Fuseaux de la lanterne.
14. Arbre des croix de renvoi. A, l'arbre. B B, les croix des lisses simples. C C, les croix de renvoi. D, écrou. E, la lanterne. F F, les tourillons.
15, 16, 17, 18 & 19. Fuseaux de la lanterne.
20. Clavette ou serre.
21 & 22. Croix des lisses simples.

21 & 22 Croix des lisses simples.

23. Roue de l'arbre des croix des lisses. A A, les dents. B, le trou quarré.

24 & 25. Tourtes de la lanterne. A A, les quarrés. B B, les trous des fuícaux. 26. Atbre des croix à figurer. A, l'arbre. B, la roue. C C, &c. croix à figurer. D D, les tourillons. 27. Serre.

28. & 29. Support de l'arbre des croix à figurer. A A, les fourches. B B, l épaulement.
30. Croix à figurer à deux dents. A, le quarré. B B, les dents

31. Croix à figurer à trois dents. A, le quarré. BBB, les dents,

32. Les dents.

33 & 34. Groix de renvoi. 35. Roue de l'arbre des croix à figurer. AA, les dents. B, le tron quarré.





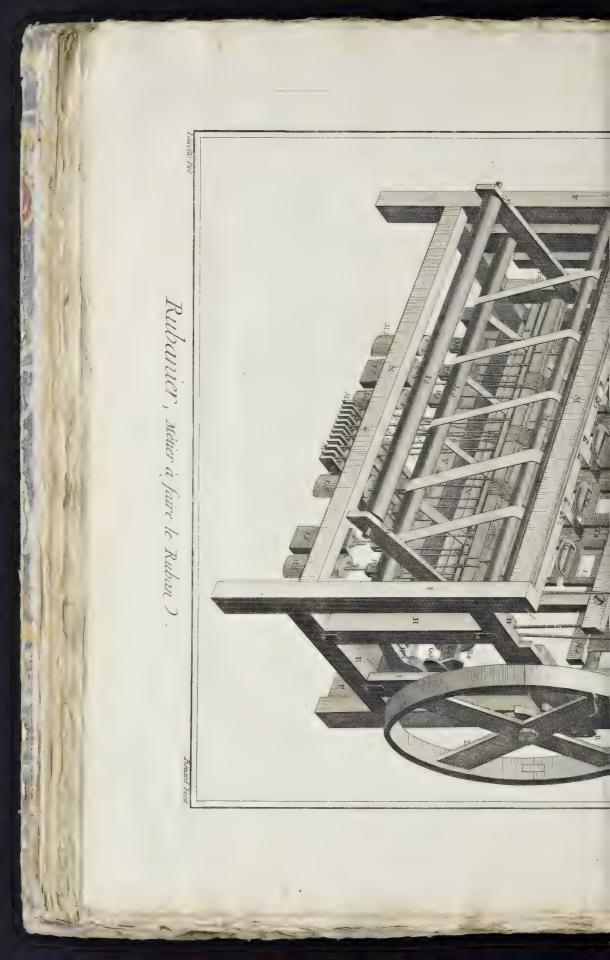







Mélier à Ruban, Plan des Insses.





Mêtier à faire le Ruban . Plan du dessus.





Mêlier à faire le Ruban, Étération en face.





Mêtier à faire le Ruban, Elévation Latérale.





Mêtier à faire le Ruban, Etévation tatéralle





Métier à faire le Ruban, Élévation par derrière





Mêtier à saire le Ruban, Développemens.





Mêtier à faire le Ruban , Développemens.





Mêtier à saire le Ruban, Développemens



# 

## SOIERIE.

CONTENANT cent trente-cinq Planches, équivalentes à cent cinquante-huit à cause de vingt-trois Planches doubles.

Les Planches de cet Art font divitées en cinq Sections. La premiere contient les apprêts de la foie ou les différentes préparations que reçoit cette matiere avant d'être employée à former une étoffe. La feconde Section renferme les Planches relatives à la fabrication des étoffes en plein ou étoffes unies. La troisieme contient celles qui font relatives aux étoffes brochées & figurées. La quatrieme concerne la fabrication des différentes fortes de velours. La cinquieme Section contient la maniere de chiner certaines étoffes, les différentes fortes de velours. La cinquieme Section contient la maniere de chiner certaines étoffes, les différentes fortes de velours. La cinquieme Section contient la maniere de chiner certaines étoffes dans rentes fortes de calandres & la fabrication des liffes. Nous devons à un habile Definateur, très-verfé dans la fabrique, les différentes armures de la feconde & troifieme Section. Toutes les Planches qui font chiffées de fuite depuis le numéro I jusqu'au numéro CXXXV, font marquées au bas de chacune par une lettre ou fignature composée des lettres de l'alphabet, répétées autant de fois qu'il a été nécessaire. Cette marque ou fignature se trouve répétée au commencement de l'explication de chaque Planche.

### PREMIERE SECTION.

Apprêts de la Soie.

| Wam.       | Nam. Signatures; |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| x          | A                | Tirage de la foie & plan du tour de Piémont.                                                                                                                                             |  |  |  |
| . 2        | В                | Développemens du tour de Piémont.                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 2          | Ċ                | Tour de M. de Vaucanson.                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Ã          | D                | Développemens du tour de M. de Vaucanson.                                                                                                                                                |  |  |  |
| - 7        | E                | Devidage de la foie fur le tour d'Espagne, doublage & développement de l'Escaladou.                                                                                                      |  |  |  |
| 3 4 5      | F                | Devidage de la foie fur le tour d'Espagne, Campanes. Tour d'Espagne pour devider les foies de grand guindrage.                                                                           |  |  |  |
| 7          | G                | Doublage des soies; construction du rouer. Le rouet & le tracanoir en perspective; le même rouet en élévation antérieure & latérale. Plan du rouet.                                      |  |  |  |
| 8          | H                | Moulin du Piémont en perspective ; plan de la méchanique au-dessous du rez-de-chaussée.                                                                                                  |  |  |  |
| 9          | ï                | Elévation perspective du grand devidage placé au-dessus des moulins représentés ci-devant.                                                                                               |  |  |  |
| 10         | K.               | Plan du moulin à Strafins pour organsiner les soies.                                                                                                                                     |  |  |  |
| II         | L                | Elévation géométrale du moulin de Piémont pour organsiner les soies.                                                                                                                     |  |  |  |
| 12         | M                | Coupe diamétrale du moulin de Piémont, & élévation de la lanterne qui est dans l'intérieur.                                                                                              |  |  |  |
| 13         | N                | Moulin de Piémont; construction & développement des ponsonelles.                                                                                                                         |  |  |  |
| 14         | 0                | Moulin de Piémont pour organsiner les soies; construction & développement des bobines pour le second apprêt, & des asples du premier apprêt.                                             |  |  |  |
| <b>X</b> 5 | P                | Moulin pour organiner; confruction & développement des fuseaux.                                                                                                                          |  |  |  |
| 16         | Q                | Moulin pour organsiner; développement du va-&-vient & des Strafins.                                                                                                                      |  |  |  |
| 17         | R                | Profils ou coupes transversales du devidage qui est au-dessus des moulins à organsiner les soies; l'un pris entre deux banques du même rang, & l'autre dans le milieu d'une des banques. |  |  |  |
| 18         | S                | Développement du va-&-vient, du devidage en perspective. Construction & développement d'une bobine & d'une tavelle.                                                                      |  |  |  |
| 19         | T                | Ovale; plan & élévation.                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 20         | $\mathbf{v}$     | Ovale; coupe transversale & développemens de plusieurs de ses parties.                                                                                                                   |  |  |  |
| 2.1        | X                | Rouet de Lyon en perspective, vu au haut de la Planche du côté opposé à l'ouvriere, & au bas du côté où elle est placée.                                                                 |  |  |  |
| 22         | Y,               | Rouet de Lyon; élévation géométrale du côté opposé à l'ouvriere; plan du rouet; coupe transversale & développemens de quelques-unes de ses parties.                                      |  |  |  |
|            |                  | SECONDE SECTION                                                                                                                                                                          |  |  |  |

### SECONDE SECTION.

|                            |                           | Fabrication des étoffes en plain ou étoffes unies,                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27 | Z<br>AA<br>BB<br>CC<br>DD | Opération d'ourdir la chaîne des étoffes & plan de l'ourdiffoir. Elévation géométrale de l'ourdiffoir, & developpement du plot. Développement de la cantre ou banque & de l'encroix par fils & par portées. Cantre à la Lyonnoife vue en perfpective. Cantre à la Lyonnoife; développement du plot à trois tringles, & développemens de diffé- |
| 27                         | עע                        | rentes parties de la cantre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28                         | EE                        | Opération de relever la chaîne de dessus l'ourdissoir & de l'enrouler sur la lanterne; élévation géométrale & perspective de la lanterne.                                                                                                                                                                                                      |
| 29                         | FF                        | Opération de plier & développement du rateau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30                         | GG                        | Opération de plier la chaîne des étoffes sur l'ensouple.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31                         | нн                        | Vue perspective du métier pour fabriquer les étoffes unies, comme taffetas, serge, satin; la chaîne ouverte au premier coup de taffetas.                                                                                                                                                                                                       |
| 32                         | ΪÏ                        | Elévation géométrale de la partie latérale du métier pour fabriquer les étoffes unies, comme taffetas, ferge & fatin.                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### SOIERIE.

#### Num

- KK Elévation géométrale de la partie antérieure du métier pour fabriquer les étoffes unies; 33 comme taffetas, serge & fain.

  Développement du battant du métier pour fabriquer les étoffes.
- 34
- ММ Développement de la carette & du porte-lisse. 35
- Développement des ensouples du métier pour fabriquer les étoffes, & construction du banc 36 NN de l'ouvrier.
- Remettage ou passage des sils de la chaîne dans les lisses.

  Armure du tassetas à deux lisses ou armosin; autre armure générale pour toutes sortes de tassetas & gros de Tours; armure de l'étosse nommée Peau de Poule; armure pour la PP fiamoife.
- QQ RR SS
- 39 40
- 41
- 42 43
- tiamoile.

  Etoffes en plein, taffetas & raz-de-Saint-Cyr.

  1°. Raz-de-Saint-Maur. 2°. Gros de Naples d'un côté & raz de l'autre. 3°. Carelé à poil.

  Taffetas façonné, fimpleté à ligature.

  Serges à trois, à quatre & à fix liffes.

  Serges fatinée & ferge à fix liffes.

  Satins à cinq & fix liffes.

  Etoffes en plein. Satins à cinq & à fix liffes vus du côté de l'envers & du côté de l'endroit.

  Satins à fept & à huit liffes. XX YY 44 45 46
- ZZ
- Etoffes en plein. Satins à fept & à huit lisses vus du côté de l'envers & de l'endroit. Satin à neuf lisses. 47 48
- Satin à neuf lisses vu du côté de l'envers & du côté de l'endroit.
- 49 Satin à dix liffes. Satin à dix liffes vu du côté de l'envers. Satin à dix liffes vu du côté de l'envers.
- 51
- 52 53
- Satin à deux faces, blanc d'un côté & noir de l'autre. Chaînette fans poil qui conduit à plusieurs petites façons dans le fond des étoffes. 54 55
- Etoffes à petite chaînette dans laquelle on peut faire plusieurs petites façons de la grofseur d'un pois
- 56 k Etoffe appellée Maubois. Carelé en deux couleurs.
- 57 58 Carelé à poil.
- Chagrin ou fiamoife pour faire la paillete plus large.

## TROISIEME SECTION.

## Fabrication des étoffes brochées.

- Etoffes brochées. Elévation perspective du métier pour fabriquer les étoffes brochées, garni de tous ses cordages & agrêts.

  Etoffes brochées. Elévation latérale du métier pour fabriquer les étoffes brochées. 60
- 61
- Etoffes brochées. Elévation géométrale du devant du métier, & exemple d'un dessein en cinq couleurs différentes. 62 62
- Etoffes brochées. Elévation & développement du cassin.

  Developpement des cordes de rame & de sample, & leur action sur les sils de la chaîne des étosses brochées. 64
  - des étoffes brochées.

    Lacs. Lac à l'Anglaife; lac du fample, gavaffine & formation d'un lac.

    Conftruction de la machine pour la tire.

    Nouvelle machine pour la tire.

    Etoffes brochées. Développement des liffes de fond.

    Etoffes brochées. Développement des liffes de liage.

    Taffetas façonné, fimpleté, & taffetas façonné doubleté,

    Taffetas broché & liferé, avec un liage de 3 le 4.

    Gros de Tours liferé & broché, avec un liage de 4 le 5.

    Gros de Tours broché avec un liage de 4 le 5.
- 65
- 66
- 67 68
- 69
- аа b b

- Gros de Tours broché avec un liage de 4 le 5.
- Droguet lustriné double corps. ee ff
- Droguet Lucoife; autre droguet lucoife, l'endroit dessus.

- 81 772 772
- 82
- Droguet Lucoite; autre droguet lucoite, l'endroit denus.

  Espece de Persienne liserée.

  Lustrine courante; si on veut du liseré, mettez un liage de 5 le 6 ou de 9 le 10.

  Lustrine gros grains & Persienne petit grain.

  Tislu augent, l'endroit se fait dessus.

  Luttrine & Persienne liserée & brochée.

  Raz de Sicile sourant.

  Raz de Sicile liseré de quarante portées. Double chaîne pour la piece, vingt portées simples 83 pour le poil, le liage est pris fur le poil.

  Damas courant; toute la chaîne est passiée dans le corps. Damas gros grains de lustrine.

  Damas life é pour meubles.

  Damas broche gros grains & tiferé avec un liage de 5 le 6.

  Florentine damassée avec un liferé.

  Florentine damassée avec un liferé & un liage.
- 84
- 85
- 86
- 87 88
- Satin à 1, 2, 3 & 4 lacs courans ou brochés avec un liage de 5 le 6. Satin à fleurs à deux faces,

## QUATRIEME SECTION.

#### Fabrication des velours.

| Num. | Signature  |                                                                                                                                                                  |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91   | уу         | Elévation perspective du métier pour fabriquer le velours ciselé, vu dans l'instant de la tire & du passage des fers.                                            |
| 92   | <b>₹</b> ₹ | Elévation la térale du métier pour fabriquer le velours cifelé, vu dans l'instant qui précede celui de la tire.                                                  |
| 93   | aaa        | Velours cifelé; plan de la cantre & développement des roquetins.                                                                                                 |
| 94   | 666        | Développement du battant brifé du métier à velours.                                                                                                              |
| 95   | ccc        | Conftruction de l'entacage fervant à fixer la piece de velours à l'enfouple de devant du métier.                                                                 |
| 96   | ddd        | Maniere d'entaquer le velours & les différens temps de cette opération.                                                                                          |
| 97   | 600        | Suite de la maniere d'entaquer le velours. Coupe transversale de l'ensouple de devant du métier à velours, l'entacage étant placé dans la rainure de l'ensouple. |
| 98   | fff        | Velours frifé. 1°. Lisses en repos. 2°. Passage du fer. 3°. Premier coup de navette.                                                                             |
| 99   | 888        | Velours frisé, 4°. Second coup de navette. 5°. Troisieme coup de navette.                                                                                        |
| E00  | hhh        | Velours frisé fans cantre & velours d'Angleterre raz.                                                                                                            |
| 101  | iii        | Velours coupé. 1°. Passage du fer. 2°. Premier coup de navette. 3°. Second coup de navette.                                                                      |
| 102  | kkk        | Velours coupé. 4°. Troisieme coup de navette. 5°. Passage du ser. 6°. Quatrieme coup de navette.                                                                 |
| 103  | 111        | Velours coupé. 7°. Cinquieme coup de navette. 8°. Sixieme coup de navette. Profils du velours frité & du velours coupé vus au microscope.                        |
| 104  | m m m *    | Velours coupé; fer de coupé, rabot, taillérolle, usage du rabot & velours coupé vu au microscope.                                                                |
| 105  | 72 72 72   | Velours d'Hollande à 3 lisses & velours uni à 4 lisses,                                                                                                          |
| 106  |            | Velours à 6 lisses façon de Gênes & pluche unie.                                                                                                                 |
| 107  |            | Velours frisé, fond satin sans cantre.                                                                                                                           |
| 108  |            | Velours frisé, coupé, fond fatin 1000 roquetins,                                                                                                                 |
| 100  |            | Velours frifé, fond fatin 1600 roquetins.                                                                                                                        |
| 110  | fff        | Velours frifé, coupé, fond or.                                                                                                                                   |
|      |            |                                                                                                                                                                  |

Escalettes, espolins, navettes, &c. RIE 222 112 иии

**1**13  $x \times x$ 

Rouet à canettes, Rouet à canettes, & le rouet fervant à garnir les volans.

Développement du rouet à canettes, & le rouet fervant à garnir les volans.

Tempia de différentes fortes, à corde, à bouton, à vis.

Forces, tenailles, épinçoir; & l'opération de tordre, c'ess-à-dire de joindre une nouvelle *УУУ* {{{}} Z15 chaîne à celle de la piece qui est prête à finir,

# CINQUIEME SECTION.

116 aaaa Chiner des étoffes.

Suite de la maniere de chiner la chaîne des étoffes. 117 bbbb 6666

118 cccc Nœud plat, nœud à l'ongle, nœud à l'ongle double.
119 dddd Nœud tirant & nœud coulant.

120 eeee Nœud coulant à boucle & nœud coulant ordinaire.

121 ffff

Nœud à petite queue, nœud à grande queue. Nœud de fample & de rame, nœud de la charrue & nœud à crémaillere. Fabrication des liffes & le liffoir en perspective. 122 gggg 123 hhhh

124 Développemens du lissoir.

iiii

 iii Développemens du liffoir.
 kkkk Formation du bas des liffes & maniere de natter.
 l'Ul Liffe à crochets, premier & fecond temps de la formation de la maille.
 mmm Liffe à nœuds, premier & fecond temps de la formation de la maille.
 nnn Liffe à nœuds, troiseme & quatrieme temps de la formation de la maille.
 ooo Liffe à grand coliffe.
 pppp Calandre vue en perspective; l'opération de calendrer.
 qqqq Calandre; maniere de plier les étoffes qui doivent être moirées. Développement & usage du valet. du valet.

133 *ffff* 134 *tttt* 

du valet.

rrrr Calandre Angloife.

Plan de la machine fervant à cylindrer les étoffes.

Elévation latérale de la machine fervant à cylindrer les étoffes.

uuuu Elévation antérieure de la machine fervant à cylindrer les étoffes; & développement de quelques-unes de ses parties. #35

### PREMIERE SECTION.

#### PLANCHE Icre. Signee A.

L'A vignette représente l'action de tirer la soie des cocons , & deux filles occupées , l'une à la mani-velle du tour , & l'autre à la chaudiere. Cette opération se fait ordinairement dans le courant

du mois de Juin ou Juillet, tems où il fait assez chaud pour qu'il ne soit pas besoin d'un lieu clos pour at-

Fig. r. ou A. Ouvriere qui tire la foie, & fournit de nouveaux brins de cocons à melure que par le devidage il y en a d'épuifées, a quirès d'elle en a est un vale rempli d'eau froide, dans lequel elle plonge les doigts pour les rafraîchir. A, le tabouret sur lequel elle est assise.

2. La tourneuse. CC, deux des quatre piés du tour qui portent les jumelles. EE, les montans; les deux qui porteut les jumeiles. Les jes montans pietes deax plus longs montans portent les tourillons de l'axe de l'asple ou devidoir GHF, & les deux plus courts soutiennent le va-&-vient, sur lequel sont plantés en a les deux guides de fil de fer qui conduisent la soie sur l'asple, toutes les pieces de ce tour sont assent les prices de ce tour sont les des chiefs. & des clés.

#### Bas de la Planche.

2. Plan géométral du tour de Piémont, de la bassine qui est au devant posse sur un sourneau. G, la ma-nivelle. H, l'axe de l'asple. FF, les lames sur les-quelles se sorment les écheveaux. Jojignon ou étoile. K, roue dentée. L, tige ou axe, commun aux deux roues dentées KM. M, seconde roue dentée qui engraine avec l'étoile N. Cette étoile porte une engraine avec l'étoile N. Cette étoile porte une cheville excentrique O qui entre dans un trou du va-&-vient OP: le va &-vient paffe du côté de P dans une mortaife pratiquée vers le haut d'un des montans E, enforte que les guides (a dans la vignette) qui font indiqués par des points ronds au milieu de la tringle OP changent de place à chaque révolution de la roue N d'une quantité égale au diametre du cercle, que la cheville O décrit: au-deflous du va-&-vient, on voit la chauditer pleine d'eau chaude dans laquelle font les diere pleine d'eau chaude dans laquelle sont les

### PLANCHE II, fignee B.

Fig. 2. bis. Profil du tour de Piémont, vu du côté de la tourneuse ou du côté de la manivelle. ZZZZ, roulieure du au cote de la mantvelle. 2222, profil d'un des écheveaux qui entourent l'afple. I, étoile fur l'axe de l'afple. K, roue qui est conduite par l'étoile. L, tige de communication à la roue M qui conduit l'étoile N de l'excentrique. Plus bas, on oit le profil de la chaudiere & celui du fourneau fur lequel elle est montée. 3. Elévation du côté de l'asple ou devidoir. EE, les

Elévation du côté de l'asple ou devidoir. EE, les montans qui soutiennent les tourillons de l'axe.
 G, la manivelle. I, roue ou étoile qui communique le mouvement au va-8e-vient. FF, FF, les lames de l'asple. ZZ, ZZ, les deux écheveaux.
 Elévation du même tour par le devant ou du côté du va-8e-vient. T, le sourneau. S, la chaudiere. RR, tringle de fer percée de plusseurs trous nomée fitiere. YY, encroix des sils. Q, les deux guides sixés sur le va-8e-vient OP. N, la roue on étoile qui porte la cheville excentrique O.
 Roue de trente-cinq dents avec l'excentrique qui conduit le va-8e-vient.
 Cotée 5, manne ou cobeille remplie de co-

6. Cotée 5, manne ou corbeille remplie de co-

# PLANCHE III, signée C.

Fig. 1. Repréfentation perspective du tour de M. de . Vaucanson pour tirer la soie, vue du côté auquel doit être placée la chaudiere. Ce tour est comme 'le précédent, composé de quatre piés qui portent les jumelles, les piés & les jumelles sont entretepus ensemble par plusfeurs traverses affujerties avec des cles. G., manivelle de l'asple. HJ, axe de l'asple. J-J, F, FF, les lames sur lesquelles se forment les écheveaux. I, étoile ou roue dentée fixée fur l'axé ou arbre du devidoir. Cette roue engraine dans la roue K, derrière laquelle du côté de M est un pignon ou lanterne qui conduit la roue N. Cette dans la roue A, derriere laquelle du cote de M elt un pignon ou lanterne qui condui la roue N. Cette derniere roue a une cheville excentrique, qui par le moyen d'une tringle, communique son mouvement à l'extémité du bursa d'D du va-&c-vient C. D E, axe vertical du va-&c-vient. D C, bras qui porte le va-&c-vient C sur les extrémités duquel font plantées les deux guides de fil de ser. Sur le devant on voit la lunette BB placée au milieu d'un chassis quarté dans leque el le peut tourner circulairement entre trois roulettes ecc.

tourner circulairement entre trois roulettes ecc. Ce mouvement lui est communiqué par la poulie

b qu'une manivelle à fait tourner; & cela au moyen d'une corde sans fin qui embrasse poulle & la lunette, A A, les deux filieres.

2. Plan géométral du même tour. G, la manivelle, h H, axe de l'asple, ff, les lames. O L, tringle qui transmet le mouvement au va-êc-vient, dD, bras inférieur. DC bres fossiones in ava-les parties de l'asple, de transite i e movement au vace-vaent au  $b_1$ , thas inférieux. D G, bras supérieux qui porte le va-E-vient aux extrémités duquel sont fixés les deux guides. Bb, montans du chaffis ou porte-lunette. A A, les filieres. b, poulie. a, manivelle.

### PLANCHE IV, fignée D.

Fig. 3. Coupe longitudinale ou profil du tour de M. de 3. Coupe longitudinale ou profil du tour de M. de Vaucanfon. G, manivelle. H, axe du devidoir. On voit les quatte roues qui font mouvoir le va
«e-vient, la plus élevée est la roue I de la fig. 1. de la Planche précédente, Cette roue engraine avec celle de dessous qui est la plus grande, elle est désignée par la lettre K dans la fig. 1. Celle qui lui est concentrique & qu'il faut supposer derritere conduit la roue inférieure : c'est sur cette dernière conduit la roue inférieure : c'est sur cette dernière conduit la roue inférieure responsable. qu'est fixée la cheville excentrique qui, au moyen d'une tringle, communique le mouvement au vaécvient, F.,f. F.,f., les lames de l'asple sur lesquelles fe forment les écheveaux. D F., arbre vertical du vaécvient. D C., bras qui porte le vaécvient. On voit par cette figure comment les brins de soie foie font passés dans le guide après être fortis des silieres A., & avoit traversé la lunette B. T., fourneau fous la chaudiere.

Elévation du même tour du côté de l'asple ou de-

fous la chaudiere.

4. Elévation du même tour du côté de l'afple ou devidoir. G, manivelle. hH, axe de l'afple. I, K, roues. M, autre roue qui conduit la roue de l'exectnitique. D E, poupée qui fixe le pivot supérieur de l'arbre vertical du va-8c-vient.

5. Elévation du devant du même tour. 1, 2, 3, les trois roulettes entre lesquelles tourne la lunette B B, garnie en B, B, d'un fil de fer, dont une des extrémités est tournée en anneau comme celle des quides. A A la filiere.

extremites est rournee en anneau comme celle des guides. AA, la filiere.

6. Maniere dont les fils sont croisés pour former deux écheveaux sur l'afple. AA, les trous des filieres par lesquelles passent se deux brins de soie. BB, les deux anneaux en-dedans de la lunette; entre ces quatre lettres on voir la premiere croistre. CC, les guides du va-6e-vient; entre ces quatre dernieres lettres on voit la seconde croisure faite en sens contraire de la premiere. Z, Z, les deux écheveaux supposés sur l'assel. supposés sur l'asple. PLANCHE

#### PLANCHEV, signée E.

Devidage de la soie sur le tour d'Espagne & doublage avec l'escaladou

La vignette représente l'intérieur d'une chambre dans laquelle sont deux ouvrieres occupées à ces opéra-

Fig. 1. Ouvriere qui devide un écheveau de foie, l'écheveau est étendu au moyen de deux pieces de bois verticales fixées dans des billots de bois; Dois verticales tixées dans des billots de bois; on nomme ces pieces de bois qui doivent être arrondies & polies extérieurement, des pelles ; c'est fur ces deux pieces que l'on étale l'écheveau. Près d'une des peles & fur le même billot est un montant, au haut duquel est assemblée à charnière une regle de bois; cette regle chargée par une de se extrémités d'un poids sufficiant pour la tenir c'leuve, est terminée ne l'autre arropités au me de les extremines a un poins iumiant pour la ceur élevée, es fiterminée par un crochet de verre sur lequel passe le fil de soie qui de-là redescend au rochet du rouet sur lequel is enroule, ét sur lequel la main gauche de l'ouvriere le conduit contre un va-éc-vient, tandis que de la main droite elle imprime au rouet le mouvement de rotation.

ment de rotation. La regle à laquelle le crochet de verte est atta-ché est garnie d'une ficelle, par laquelle l'ouvriere l'abaisse pour pouvoir placer le bout de la soie fitr le crochet. On a donné à cette pièce le nom

de cicogne.

2. Ouvriere qui double plusieurs brins de soie ensemble en se servant de l'escaladou qu'elle tient sur ses ble en se servant de l'escaladou qu'elle tient sur ses pour ou une bangenoux; elle a devant elle le tracanoir ou une banque, par lequel les rochets qui contiennent la foie fimple font portés, ou font enfilés par des broches qui traversent les montans de cet instrument; de

qui traversent les montans de cet instrument; de la mais droite l'ouvriere imprime le mouvement de rotation à l'éclaiadou, & de la gauche elle guide les fils sur le rochet dont il est garni. Elles ont l'une & l'autre auprès d'elles un panier ou corbeille qui contient les rochets & les marchandises qu'elles doivent employer.

On se fert aussi de l'esclat dou pour devider la foite de dellus le tour d'Espagne; dans ce cas l'ouvriere, jig. 1. au-lieu d'avoir le tour d'Espagne à fa gauche comme la figure la représente, elle est tournée en face de l'echeveau & a l'esclatdou sur se sonux; de même aussi le doublage de la fig. 2. se fait avec le rouet de la fig. 1. dans ce cas la songueur du rouet est dirigée au tracanoir qui se trouve placé à la gauche de l'ouvriere, fig. 2.

#### Bas de la Planche

Fig. 1. Plan de l'escaladou.

2. Elévation perspective de l'escaladou garni d'un ro-

5. Un des deux montans ou poupées de l'escaladou dessiné sur une échelle double; le trou qui reçoit la pointe est garni de cuivre, & au-dessous on voit l'écrou qui sert à fixer ce montant sur la Planche.

4. Second montant ou feconde poupée de l'escaladou; elle differe de la précédente en ce que le trou qui reçoit la pointe de l'arbre tournant est ouvert à fa partic lugérieure, pour laisser passer cette pointe lorsqu'on met l'arbre en place; au-dessous est ou prégu'on met l'arbre en place; au-dessous est on

écrou.

Écrou.

Elévation géométrale de l'arbre AB de l'escaladou, la partie AC est arrondie; c'est celle sur laquelle l'ouvriere applique la main droite. C, est le volant fixé sur l'arbre par une clavette. CB, partie quarrée de l'arbre sur laquelle on ensile les rochets pour les gannir de soie.

Le volant de l'escaladou vu en plan.

Rochet représenté géométralement. Toutes ces pieces sont de ser, excepté la Planche sig. 1. & le rochet sig. 7. qui sont de bois.

# PLANCHE VI, Signée F.

Devidage de la soie.

Fig. 1. Tour d'Espagne & sa cicogne. A & B, blocs de bois sur lesquels les pelles A a, B b, sont assemblées; on approche ou on éloigne ces deux blocs s'un de on approche ou on éloigne ces deux blocs l'un de l'autre autant qu'il convient, pout que l'écheveau foit suffisamment tendu; si l'écheveau contient trop de soie, on le send en plusieurs écheveaux minces que l'on devide les uns après les autres. BC, pié de la cicogne. DE, la cicogne. D, ponds qui la fait relever. E, crochet de verre sur lequel la foie passe. FG, corde par le moyen de laquelle l'ouvriere abaisse la cicogne pour accrocher le sil de soie. H, extrémité du fil de soie qui va se rendre au rochet du rouet ou à celui de l'escaladou, selon que l'on se ser de l'une ou de l'autre de ces maque l'on se sert de l'une ou de l'autre de ces ma-chines pour le devidage. 2. Elévation de l'une des pelles du tour d'Espagne;

vue en face & du côté qui est arrondi. Comme il faut que ces pieces soient bien polies, il convient

vue en face & du côté qui est arrondi. Comme u faut que ces pieces soient bien polies, il convient d'y employer du bois dur.

3. Autre tour d'Espagne pour devider les soies de grand guindrage; on nomme ainsi des soies du levant dont les écheveaux ont environ douze aunes de tour; il est de même composé de deux blocs de bois: sur le bloc A font plantées perpendiculairement quatre pelles semblables à celles de la fig. 2. sur le bloc B, il y en a trois semblables, & le pié C de la cicogne; on place l'écheveau ou portion d'écheveau que l'on veut devider sur le tour de la maniere que la siguer représente; le sil que l'on devide étant suspendu par le crochet de verre de la cicogne parcourt successivement tous les retours de l'écheveau qui est plat, & qu'on a eu soin de retourner en passant d'une pelle intérieure à une autre pelle intérieure pour que le fil qui vient par le devidage suive toujours le dehors de l'écheveau. A. Campanes & arbalètres pour le devidage des mêmes écheveaux. A & B, blocs sur lesqueis sont établis ses campanes. C, D, les campanes. Ee, Ff, les arbalètres qui servent à guider l'écheveau sur les sabalètres qui servent à guider l'écheveau sur les campanes. & a l'empêcher de fortir haut ou bas; la devideuse est plus de l'écheveau. M et l'écheveau.

## PLANCHE VII, signée G.

Doublage des soies. Construction du rouet.

Fig. 1. Le haut de la Planche représente l'appareil du doublage dont il a été parlé dans l'explication de la Planche V. A, le tracanoir. B, le rouer, au lieu du doublage comme la figure le repréfente; on peut placer les rochets ou les volans chargés de la foie que l'on veut doubler, comme on le voit en ed, appuyés par leurs bases, le fil de foie levé de chacun d'eux est conduit par-dessitus la tringle de verre ef, & de-là sur le rochet qui est au-dessus d'eux est conduit par-dessitus la tringle de verre ef, & ce-là sur le rochet qui est au-dessus de la boste du rouper où la main gauche de l'ouverger le guide compre un ve Sevierer. de l'ouvriere le guide comme un va-&c-vient.

## Bas de la Planche. Développement du rouet.

Fig. 2. Plan du rouet. a, la manivelle du rouet. be, axe de la roue implanté dans le montant qui est unique. ef, axe du rochet; l'extrémité e palle à travers un trou, & l'extrémité ferminée en pointe, porte contre la face intérieure de la jumelle f. On voir par cette figure que l'exe be de la roue n'est pas parallele à celui du rochet; enforte que la corde parallele à cetui du rochet; enforte que la corde g há láit avec l'axe ef un angle aigu h df. C'est cette disposition qui assure la pointe du suseau dans un des trous de la Planche f. 3. Elévation géométrale du rouet, a, la manivelle. On voit aussi par cette figure que la roue est oblique à la longueur du rouet.

4. Elévation antérieure de la tête du rouet. a, la manivelle. ef, l'axe du rochet. On voit comment la corde passe obliquement sur la petite poulie de buis de l'axe ef.

Fig. 7. Coupe de la roue g h, & représentation de son axe. b, tenon qui traverse le montant du rouet.

i, portée ou embâse., i c, axe de la roue qui en traverse le moyeu cd.

### PLANGHE VIII, Signe'e H.

Moulin de Piémont en perspective, & plan de la mé-

chanique qui est au-dessous du rès-de-chaussée. La vignette représente l'intérieur d'une falle au rès-de-chaussée, dans laquelle on voit deux moulins ; il y en a quesquesois un bien plus grand nombre rangés sur une feule ligne droite, auxquels la roue à eau, qu'un courant fait tourner, communique le mouvement au moyen d'un arbre horifontal caché au deflous du fol de l'attelier, comme on le voit par le plan au bas de la Planche & en A dans la vignette. La lettre A indique la roue dont on ne voit qu'une portion, & l'empelle-ment au moyen duquel on lui donne ou supprime

Fig. 1. Moulin à trois vargues ou trois étages, dans chacun desquels on a supprimé les fuseaux & les asples ou devidoirs pour laisser voir la cage ou partie tournante intérieure qui porte les strassins. Le corps du moulin est composé de seize montans, a b, g h, & assembles haut & bas dans des cerces circulaires concentriques; à l'axe de la cage intérieure, la hauteur de chaque montant est divisée en tres parties par d'autres cerces et de suite. en trois parties par d'autres cerces cd, ef, qui, avec les inférieures ab & la supérieure gh, forment les trois étages ou vargues du moulin. La lanterne intérieure est de même divisée en

trois étages par les serpes placées obliquement; l'axe i k de cette lanterne traverse en k le plancher place de cette lanterne travente en n'ie plancher pour communiquer le mouvement au devidage placé dans l'étage supérieur. Près de ce moulin, on voir l'escalier R S par lequel on monte au devidage représenté par la Planche suivante.

2. Second moulin garni de tous ses suseaux, asples, ponsonelles, & les mêmes lettres qu'à la figure

précédente indiquent les trois étages ou vargues preceante indiquent es trois etages ou vargues du moulin. On a fupprimé dans l'intérieur les dif-férentes pieces de bois qui compofent la lanterne ou cage qui porte les ferpes & les fitafins, pour éviter la confution; on a leulement confervé l'axe i k de cette lanterne.

#### Bas de la Planche.

Plan de la Méchanique au-desfous du rès-de-chaussée, AA, BB, a mpellement & courfier de décharge pour évacuer l'eau superflue. A, empellement de la roue. AB, la roue à aubes. GD, arbre de la roue. EF, rouer qui engrene dans la lanterne K fixée à la partie inférieure de l'arbre du moulin, fig. 2. de la vignette. I, plan de l'arbre vertical de la cage des strasins, son pivot plan de l'arbre vertical de la cage des strasins, son pivor inférieur repose sur une crapaudine soutenue par la traverse G, H, sous laquelle passe le tourillon de l'arbre de la grande roue à aubjes. Ce tourillon prolongé sous la forme d'une II le raccorde avec le second arbre LN, qui, au moyen d'un auvre rouet O P, communique le moyen de l'arbre central du second moulin par le moyen de la lanterne Q fixée sur ce même arbre, la solde cuit enference de deve arbre est de souverne par des qui renferme ces deux arbres est recouverte par des Planches, comme on le voit dans la vignette.

### PLANCHE IX, Signée L

La vignette représente en perspective l'intérieur de la falle placée au dessus du moulin de la Planche précé-dente, & le grand devidage qui y est contenu.

dente, & le grand devidage qui y ett contenu. Les aves des lanternes ou cages intérieures des mou-lins, après avoir traversé le plancher, sont prolongés ou raccordés; savoir, celui du moulin, sig. 1. Planche précédente, avec l'arbre QR, & celui du second mou-lin avec l'arbre IK. Ces arbres portent chacun à l'eur-cit supérieure un soute, chaque eure prograp dans partie supérieure un rouet, chaque rouet engrene dans deux lanternes, fixées chacune a un arbre horisontal, & parallelement au plafond; chacun des quatre arbres

horisontaux porte aussi un rouet qui engrene dans les horitontaux porte aussi un rouet qui eugrene dans les lanternes G, L: O, S, rixées au haut des quatre arbres GH, L M: OP, ST dont les pivots inférieurs repo-fent sur le milieu des banques, CD, EF: VX, YZ devant & derriere lesquelles sont les bobines, roues & tavelles, au nombre de cent vingt de chaque sorte. Cha-que rang de trente tavelles est divisée en deux parties égales, comme on le voit en A & en B, & reçoit le mouvement par les roues H, M: P, T, comme il sea dit ci-après. dit ci-après.

Bas de la Planche

Plan d'un quart du devidage représenté dans la vi-gnette; c'est le quart où est la lettre B, il est semblable en tout aux trois autres quarts, & est dessiné sur une échelle double.

les roues non-dentées qui leur communiquent le mou-vement; ces roues ou roulettes le reçoivent par les roues X & x fixées sur leur axe commun g h, & G H; les roues X & x engrenent avec les roues V & u que la

les roues X & x engrenent avec les sous roue T fait mouvoir.

Les roues X & x engrenent encore avec les roues Æ & a. Ces dernieres portent un excentrique qui conduit les va-& vient AB, a b, sur lesquels sont fixés les guides qui condussent la soie sur les bobines, & la distribuent également sur toute leur songueur.

#### PLANCHE X, signée K.

Cette Planche & les suivantes, jusques & compris la XVIII<sup>e</sup>, contiennent les développemens nécessaires du moulin & du devidage représenté dans les deux Planches précédentes.

ches precedentes.
Plan du moulin de Piémont à strasins propre à organ-finer les soies. Le plan de ce moulin est seuiement com-posé de douze travées, tandis que ceux représentés dans la vignette de la Planche VIII. en ont seize; le nom-bre des travées étant variable & dépendant de la grandeur du moulin. De ces douze travées, il y en a seule-ment dix représentées dans la figure; les deux autres, qu'il est facile de suppléer ( le moulin étant rond ) n'ont pu être renfermées dans la Planche.

Les douze piliers A, A, A, A<sup>2</sup>, A<sup>3</sup>, A<sup>4</sup>, A<sup>5</sup>, A<sup>6</sup>, A, A, A, A, G, A, A, G, G, A, A, Qi (éparent les travées les unes des autres, font affemblés fur la femelle repréfentée par la bande extérieure, & ils font fupposés coupés à différentes hauteurs pour faire voir le plan de chaque travée à différent ni-

Le pilier A près du cadre est garni des deux jumelles AL, entre lesquelles doit être placée une ponsonelle; entre ce pilier & le suivant, on voit en BB une partie du potte-bouton ou porte-crapaudines des fuscaux; le porte-bouton el fuspendu aux gouslets attachés à la face intérieure de chacau des piliters, & forme aussi, comme la semelle, une circonôtence entiere. Le second pilier A est garni de la tablette A a b, soutenue par une confole ou gousser; sur cette tablette sont deux tasseaux & b, dont les entailles reconivent les travailles aux a & b , dont les entailles reçoivent les tourillons des asples dans levargue inférieur, & lestourillons des bro-ches des bobines dans les deux vargues suprieurs, car les pièces dont nous faisons la description, son trépétées trois fois dans la hauteur du moulin. Entre ce pilier & le suivant As on apperçoit une partie t, u, x, du porte-coquette, qui forme aufi une circonférence entiere. Entre les deux jumelles de ce pilter, on voit une ponfonelle D, dont l'axe cd terminé quarrément par chaque bout reçoit Taxe e a termine qui communique le mouvement aux pieces dont on parlera dans la luite; entre ce pilier & le luivar,, on voir le porte-coquette garni de fix coquettes, qui font recouvertes par une bande circulaire y e

qui assujettit les coquettes dans les entailles du porte coquette de la travée précédente; le pilier suivant A' est garni de sa tablette A' esf, qui l'est elle-même des deux tasseaux e, sf. La travée suivante contient de plus six suivant et l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de suivant garnis chacun de leur coronaire.

Le piler A<sup>3</sup> elt dans le cas du piler A<sup>4</sup>; le vuide entre fes deux jumelles elt occupé par la ponfonelle D, l'axe gh de cette ponfonelle elt garni d'une roue h, & du côté de g on voit le quarré definé à recevoir une fem

Diable roue. Les piliers A + &c A + &c font garnis de leurs tablettes k &  $c L \cdot o \&c p$ , les talfeaux; la travée de A + &c Ay appartient à un des vargues supérieurs, & les trois autres A + &c L + &c A + &c L + &c Ay A +q & r sont fixées sur les axes des asples; leurs pivots p & f reposent sur les tasseaux des tablettes des piliers voifins de celui qui porte la ponfonelle; ces mêmes roues q & r, au moyen de quatre autres roues, conduilent le va-&e-wient qui distribue la foie sur les bobines ou fur les asples.

L'intérieur du moulin est occupé par le plan de la L'interfeut au mount en occupe par le pian de la lanterne ou cage qui porte les ferpes & les firaîns; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les huits montans ou chandelles de la cage tournante. B, l'arbre central & fon tourillon fupérieur. C 2: 2, 3; C 4: 4 C: 5, 6: 6 C: C 8: 8 C, les huit serpes ou cerces posses obliquement. Ces serpes, en passant sous les rodes des ponsonelles, son tourner dervisers. R na configuent touts les risers per entre dervisers. en paiant ious ies roues des ponioneiles, tont tourner ces dernieres, & par conféquent toutes les pieces auxquelles elles communiquent; les quatre rayons B 1, B 3, B 7, prolongés autant qu'il el nécessaire, portent à leurs extrémités les strafins qui frottent fur le ventre de la tige des suseaux du côté extérieur du moulin dans le vareurs inférieurs. Se des de de de la tige de sus entre de la tige de sus entre de la tige de sus entre de la tige des fuseaux du côté extérieur du moulin dans le vareurs inférieurs. Se de sol de de de la tige de la vargue inférieur, & du côté du dedans du moulin dans les vargues supérieurs.

### PLANCHE XI, signée L.

Elévation géométrale du moulin pour organsiner les

foies.

Se six piliers que l'on voit dans cette figure sont cotés au-dessous de la semelle des mêmes lettres A¹, A³, A³, A⁴, A↑, A⁴, que dans le plan de la Planche précédente A¹, a, a A⁴. Le vargue insérieur pour le premier apprêt que l'on donne à la soie a, R, R, a, un des deux vargues supérieurs; le troisseme est entierement femblable, la hauteur de la Planche n'a pas permis de le représenter: dans le vargue insérieur; les strasins passent endevant, c'est à-dire en-dehors des sussens passent passent pas deux vargues ou étages supérieurs, ils passent derriere ou en-dedans des suseaux.

BB porte boutons ou porte-crapaudine des sussens

derriere ou en-dedans des fuseaux. BB porte boutons ou porte-crapaudine des fuseaux. CC porte-coquettes. Ces deux courbes sont suspendues dans l'intérieur du moulin par des goulsers ; audes dus des la companies en bb de leurs coronaires & sil de ser; plus haut en EE est le va-&-vient, au-des luquel sont les asseps  $n_0$ ,  $n_0$ ,

Dans le vargue supérieur, on voir en a, a, le porte-boutons; en d, d, le porte-coquettes, en f! les sufeaux, ee, le va-év-vient, au-dessus du lon les bobines G G G mises en mouvement par les roues m des pon-

For this en movement par les folles m des poirfonelles. Plus haut, en RR, est le potte-bouton du troisseme vargue: cette partie RR, sémblable à la partie aa, est assemblée dans les faces latérales des piliers 1,2,3,4,5,6, de même que les porte-coquettes.

# PLANCHE XII, Signee M.

Coupe diamétrale du moulin de Piémont, & éléva-

Coupe diamétrale du moulin de Piémont, & élévation de la lanterne ou cage qui est dans l'intérieur.

Il faut concevoir que cette lanterne est placée dans
l'intérieur du moulin, Planche précédente, dont on l'a
séparée pour éviter la continon, & qu'il y a au-dessitus
une répétition qui répond au troiseme vargue. A, A',
coupe de la sémelle sur laquelle les piliers sont assemblés. V, pivor inférieur lorsqu'un homme placé dans
l'intérieur de la cage la fait tourner; au-lieu de ce pivor, il faut imaginer l'arbre vertical & central prolongé en en-bas pour recevoir une des deux lanternes longé en en-bas pour recevoir une des deux lanternes Q ou K au plan général, Pl. VIII. si c'est un courant d'eau qui met le moulin en mouvement. BB, porteoutons dans lesquels entrent les pivots des fuseaux. CC, porte-coquettes, tous deux attachés à des goussets dans le vargue inférieur. ee, coupe du va-&-vient audessus deux du pier Aé est la tabietre, & du côté A les jumelles qui portent les ponsonelles D. M, roue dentée ou étoile fixée quarrément sur l'axe de la ponsonelle : cette roue conduit la roue n, celle-ci la roue o dentée de deux saçons sur le champ & sur le plat; cette derniere denture engrene dans la roue p, qui porte l'excentrique qui conduit le va &-vient.

Dans le vargue sipérieur ou second vargue, les lettres a a indiquent le porte-bouton, les lettres a d, d le CC, porte-coquettes, tous deux attachés à des goussets

tres  $\alpha \alpha$  indiquent le porte-bouton, les lettres d, d le porte-coquette; il en est de même du troisseme vargue, où les lettres R, R, indiquent le porte-bouton. DD, une des ponsonelles du second vargue.

La lanterne intérieure composée de huit montans ou

La ianterne interieure composee de nut montans ou chandelles, dont on voit feulement cinq, 3, 3; 4, 4; 5, 5; 6, 6; 7, 7, porte les serpes CC cc, CCcc, &c. dans le vargue inférieur; les serpes cd, cd, &c. dans le vargue lupérieur. Ces différentes serpes se succedent &c prennent les rodes ou dents des ponsonelles pardeflous, ce qui les fait tourner; la lanterne porte auffi dans chaque vargue par quarre de fes bas prolongés quarre ftrafins. E e, dans le premier vargue. e² E 2, dans le fecond. e² E 3, dans le troifieme, qui en appuyant fur le ventre des fufeaux extérieurement dans le vargue inférieur, & intérieurement dans les deux vargues fupérieurs font tourner les fufeaux d'un fens différent dans ces deux derniers vargues. ces deux derniers vargues.

## PLANCHE XIII, Signée N.

Construction & développement des ponsonelles , dessinée fur une échelle double de celle des Planches X. XI,

Fig. 1. Ponsonelle vue en plan. DD, corps de la pon-fonelle. c c, portée ou épaisseur réservée ou ajoutée de chaque côté de la ponsonelle pour que ses faces ne touchent point à celles des jumelles. bb, tourillon un peu plus long que la jumelle n'est épaisse. a, quarré de ser au centre du tourillon épaille. a, quarré de ter au centre du tourillon pour recevoir une étoile ou roue dentée, f, g, h, i, k, rodes ou rouleaux cylindriques. l, m, n, o, p, rodes ou roleaux que nous propofons pour que l'engrenage avec les ferpes foit plus parfait; leur profil est une épicicloide, comme dans les dentures des machines d'Horlogerie; enforte que chaque rode formé par la révolution de l'épicicloide fur fon axe est un folhde auquel on peut donner le nom d'épicioloide.

cione fur lon ave est un tolide auquel on peut donner le nom d'épicicloèdre.

2. Rode cylindrique. M, noyure pour recevoir la tête du clou qui fixe le rode sur la ponsonnelle. mo, le clou. m, la tête. mn, partie cylindrique qui e, te d'axe, & sur laquelle le rode doit tourner. no,

partie taraudée en vis.

3. Rode épicicloïdal. M, cavité pour recevoir la tête du clou. mno, le clou femblable à celui de la

4. Poníonelle. O, le gouffet attaché à la face interne du pilier. N, taffeau à bois de fil fur lequel appuie la partie inférieure de la jumelle. M, partie fupé-rieure de la jumelle attachée par quarre vis fur la face latérale du montant. L, mâchoire inférieure de la jumelle. d, boulang us entre de mouvement. de la jumelle. d, boulon ou centre de mouvement

de la machoire supérieure : K a & aa, cavités, semi-circulaires pour recevoir un des tourillons de la ponsonelle, b, trou circulaire de la seconde jumelle pour recevoir l'autre tourillon de la pon-fonelle. Cette jumelle est fermée, sa mâchoire supérieure est assujettle auprès de l'insérieure par un crochet & un piton semblables au crochet i & un crochet de la piton semblables au crochet i &

au piton L de la jumelle antérieure.

Fig. 5. Ponfonelle, vue de champ. D D, la ponfonelle.

c, c, embâ(es. b, b, tourillons. a, a, quarrés de fer qui reçoivent les étoiles dont on a déja parlé.

#### PLANCHE XIV, fignée O.

Construction & développement des bobines pour le second apprêt, & des asples du premier apprêt.

Fig. 1. Broche quarrée sur laquelle on enfile les bobi-1. Broche quarrée fur laquelle on enfile les bobt-nes qui regoivent la foie du fecond apprêt. a, tou-rillon de la broche du côté de fon étoile b; ce tourillon eft reçu dans une entaille pratiquée à la partie fupérieure de la mâchoire mobile des ju-jumelles p fig. 4, de la Planche précédente. (Ces entailles font pratiquées à plomb du centre de l'ouverture circulaire a.a. vis-à vis la lettre K.) b e, partie pureçue de la broche de frouvellen qui eff. partie quarrée de la broche, d, tourillon qui est reçu par un des tasséaux des tablettes.

2. La broche en géométral & garnie de ses six bobines. A, D, les tourillons. BB, l'étoile ou roue dentée qui reçoit son mouvement de l'étoile de la ponfonelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les six bobines.

5. La même broche garnie de ses bobines, vue en

perspective.

4. Un des asples servant au premier apprêt, vu en géo métral. A, B, pivots de l'axe de l'asple. C D, roue qui reçoit le mouvement par l'étoile de la ponse de l'asple. qui reçoit le mouvement par l'étoile de la ponfonelle. B, pivot qui porte fur le tafleau des tablettes. EF, GH, lames mobiles. Lo, lame ou verouil qui éloigne la lame EF de l'axe. LO, autre verouil dans la pofition où il doit être pour permettre à la lame mobile GH de s'approchet de l'axe; c'est à quoi servent les plans inclinés lm, no: LM, NO. 1K, une des deux lames fixes, sa semblable & opposée étant cachée par l'axe. xu.y'z, deux des quatre bras qui portent les lames. tent les lames

Au-dessus de cette figure, on voit séparément

Au-deffus de cette hgure, on voit leparement une des deux lames mobiles ef, & les mortafles transversales x, y, qui laissent aux chevilles de même nom le jeu nécessaire; au-dessous est uverouil. lm, no, les plans inclinés du verouil.

5. L'asple vu par l'extrémité & du côté du tourillon B. Kk: H, F, les deux bras qui sont assembles l'un à l'autre à untaille. K & k, extrémités des lames sixes. H & F, extrémités des lames mo-

6. L'asple vu en perspective. A & B, les tourillons de l'arbre. E F, GH, les lames mobiles écartées de l'axe par leurs verouils. I K, ik, les deux lames

#### PLANCHE XV, fignée P.

Construction & développement des fuseaux.

Fig. 1. Fuseau de fer. a, écrou. e, vis. ei, partie cy-lindrique qui entre dans la bobine, & se termine inférieurement par une partie quarrée pytamidale. o, le collet. u, le ventre du fuieau. S, sa pointe acérée qui entre dans le bouton ou crapaudine de

2. Le même fuseau garni de sa bobine f.
2. Le même fuseau fur la bobine duquel on a ajouté le coronaire ou coronelle garnie du fil de fer qui fert de guide à la soie, opgr, le fil de fer. r, anneau dans lequel passe la soie qui vient de dessis la bobine. o, autre anneau dans lequel palle enfuite la foie pour de-là fe rendre sur les asples du pre-mier appret, ou sur les bobines du second.

4. Développement d'une coronelle. O R, le fil de fer.

Q, la coronelle. a a, les deux pointes de fer qui allujettissent le fil de fer dans la rainure circulaire and al de la coronelle. P, plan du deffous de la coronelle. Pp , anneau de plomb qui est enchâssée dans la rainure du dessous de la coronelle; plus bas le même anneau est représenté en perspective, & au-dessous de la lettre P est la coupe verticale de la coronelle. 1 & 2. rainure circulaire qui reçoit le fil de fer ou guide de la foie. 3, 4, cavité annullaire, dans la-quelle on coule le plomb fondu qui forme l'anticau pp.

Bas de la Planche.

BB, BB, portion du porte bouton qui, dans ph, ph, portion we porce both and, same chaque vargue, occupe la partie inférieure, & fait le tour du moulin. T, T, V, X, boutons de verre incrultés dans le bois. CC, CC, portion du potte-coquette qui entoure également le moulin. tux, portion du chaperon des coquettes.

Fig. 5, Fuscau garoi de toutes ses dépendances. or, le equide autaché à la corpoelle. O, la bobine. A B.

ig. 6, Futeau garni de toutes te aependances. 673 fe guide attaché à la coronelle. O, la bobine. A B, la coquette recouverte par le chaperon. 6. Semblable fuícau, mais dont la coronelle est tournée de maniere à laisse voir près de P l'anneau inférieur du guide; on voir que la coquette a b, qui tèrieur du guide; on voit que la coquette a b, qui n'elt point recouverte par le chaperon, affleure le porte-coquette. y q, entaille pour recevoir une coquette, qui est réprésentée en plan au-dessus en a a, b b : 1, 2, b roche de fil de ser que l'on met pour rensermer le collet du suscession de verre ou crapaudine des suscessions. T, le bouton de verre ou crapaudine des suscessions de verre ou proposition de verre que crapaudine des suscessions de verre de l'entre de l

bouton en perspective. e, coupe verticale du même

bouton.

#### PLANCHE XVI, fignée Q.

Developpement du va-&-vient & des strafins.

Fig. 1. E, Ee, Portion du va-&-vient du moulin. I, I, I, I, I les guides dans lesquels passe la soie après être ses guites dans letiques paine la fote après ette fortie de l'anneau fupérieur des coronelles repré-fentées dans la Planche précédente. P, roue qui est mise en mouvement par les ponsonelles au moyen de plusieurs roues intermédiaires, comme on voit

de plusfeurs roues intermédiaires, comme on voit dans les Planches X. & XI. N, excentrique. & m l, arc de fil de ser qui embrasse l'excentrique qui est représenté dans sa plus grande excursion à droite.

2. Les mêmes objets, mais l'excentrique est dans sa plus grande excursion à gauche.

3. L'excentrique en profil & attaché un à des piliers du moulin. pp, la roue qui conduit l'excentrique N, E, le va-&-vient. E M, le fil de fer qui embrasse l'excentrique. O, tête de la vis ou clou sur lequel la roue & l'excentrique tournent.

la roue & l'excentrique tournent.
4. Les mêmes objets représentés en perspective. Ee, Les memes objets repreientes en peripective. Le, portion du va &-vient. P. Ja roue appliquée à une portion d'un des piliers du moulin. N., l'excentrique dans sa plus grande excursión à gauche, K M. J., les il de fer. O., cheville qui sert d'axe à la roue & à l'excentrique.

s. La cheville de l'excentrique. a, la tête fendue pour

recevoir un tourne-vis e.

G. Un des strassins du premier apprêt. CD, portion d'un des bras. E e, le strassin doublé intérieurement

de peau.

7. Le reffort qui fait appliquer le strasin sur le ventre des suscaux. e, pié du ressont. d, les différens tours qui environnent le pivot. e, sommet du ressont qui s'applique au strasin.

8. Strasin du second apprét ou des deux vargues supérieurs du moulin. Ceux-ci marchent en-dedans, & c'est leur convexité qui s'applique au ventre des fuseaux. CD, portion d'un des bras de la lanterne intérieure. Ee, le strass garni de peau sur le côté convexe. B, poulie attachée au bras fur laquelle paffe la corde B, chargée d'un poids A, pour faire appliquer la partie E du strassin aux suseaux.

PLANCHE

# PLAN'CHE XVII, signe'e R.

Profils du devidage qui est au-dessus des moulins à organ-siner les soies, représenté en perspedive dans la Plan-che IX.

Fig. 1. XY, Arbre vertical ou prolongation de l'axe de la lanterne qui occupe l'intérieur du moulin. a, aa, rouet qui engrene dans les deux lanternes. b, bb, la lanterne b elt portée par l'arbre horifontal ç c qui porte le rouet c. Ce rouet engrene dans la lanterne d de l'arbre vertical de. Ge dernier arbre porte à sa partie inférieure un rouet ou roue dentée 1, qui, au moyen des roues et les parties de la partie inférieure un rouet ou roue der tée 1, qui, au moyen des roues et les parties de la partie propriée à la partie propriée à la partie inférieure un rouet ou roue des roues et la partie de l'arbre vertical de la company des roues et la company de la course de la course de la company de la company de la course tée 1, qui, au moyen des roues 2 & 3, met en mouvement la roue 4 qui porte l'excentrique conducteur du va-&-vient reprécincé au-deflous de la poulie 4 par un petir quarré. L'excentrique ç est conduit par de semblables roues ; comme on le voit au-bas de la Planche IX. où ces roues sont indiquées par les lettres ux ou VX., & la roue I de la figure dont nous failons l'explication l'est par la lettre T. g & g, font les tavelles sur lef-quelles sont les écheveaux qui doivent être de-

quintes tont les echeveaux qui doivent être devidés.

2. Profil du devidage coupé par le milieu d'une des banques. AB, la table du devidage supportée par les piés AC, BD. AE, BF, supports des tavelles, g, tavelle, e, e e, les vas-cè-vients dans les guides desquels passe la foie qui vient des tavelles. fd a, le brin de soie qui ayant passe avalles, fd a, le brin de soie qui ayant passe de mouvement par la roue b. K, banque entourée de rebords.

3. Poupée qui porte l'excentrique. A, tête de la poupée. B, trou qui reçoit la vis sin laquelle tourne l'excentrique. C, partie élégie pour laisse passer la denture de la roue de l'excentrique. E, queue de la poupée. D, mortaise qui reçoit la clavette, au moyen de laquelle la poupée est affermie sur la table, comme on le voit sig. 1.

table, comme on le voit fig. 1.

# PLANCHE XVIII, signee S.

Fig. 1. Développement du va-&-vient du devidage repréfenté en perspective. A E, portion insérieure d'un des quatre arbres GH, LM, OP, RS de la Planche IX. B, le rouet sixé à la partie insérieure de l'arbre dont le pivot insérieur repose sur le teaséau F. Ce rouet engrene dans la roue C, la roue C dans la roue D, celle-ci conduit la roue D qui porte l'excentrique N. O, cheville ou clou qui fixe l'excentrique fur la poupée. X, queue de la poupée. KM I, fil de ser qui embrasse s'excentrique N, & fait mouvoir le va-&-vient KL b a. b. a. guides plantes dans le va-&-vient S, T, V, s'eparations des cellules qui renserment les roues b, a, guides plantés dans le va-&-vient. S, T, V, féparations des cellules qui renferment les roues H & h, dont les canons font tous enfilés par la tringle G de la roue D. Ces cellules contiennent auffi les bobines R portées par l'axe des noix I. Derriere le rouet B on apperçoit une partie p de la roue de l'excentrique qui eft de l'autre côte, & une portion x de la poupée. l'& k's, parties de la banque qui occupe toute la longueur du devidage.

#### Bas de la Planche.

La figure du milieu représente une tavelle en perspective. GG, pivots de la tavelle sur le milieu de l'arbre de laquelle est ensilé un anneau EF auquel un poids H est suspende pour procurer un frottement suffisant & une tension convenable à la foie. A a, B b, Ce, D a, les quarre coulans de la tavelle sur lesquest l'écheveau de foie est placé.

2. Noix dont l'axe reçoit la bobine. b & e, pivots qui sont l'axe reçoit la bobine. le acue, sig. 4, communique le mouvement de rotation par le seul frottement. La partie a e de la broche de la noix est quarrée pour mieux sixer les bobines que

noix est quarrée pour mieux fixer les bobines que cette partie doit recevoir.

3. La même noix a garnie de sa bobine R. ef, les pi-

vots qui entrent dans les fentes des cloisons S & T,

vots qui entrent uais res tennes des cronons de l' fig. 1.

Fig. 4. Roue & fon canon. ABC, la roue qui tourne dans l'ordre des lettres pour faire tourner la noix en fens contraire, & faire que la foie s'enroule fur la bobine par le deflus. DE, canon de la roue; il est percé intérieurement d'un trou quarré traversé par la tringle quarrée de la roue D de la fig. 1.

Cette tringle conduit & fait tourner avec elle trente roues. & par conséquent trente bobines Cette tringie conduit et lait tourner avec elle trente rouse, & par conféquent trente bobines qui tirent la soie de trente tavelles, ce qui sait soixante écheveaux qui sont devidés à-la-sois dans chaque quart du devidage que la vignette de la Planche IX. représente, c'est-à-dire deux cens quarante en tout.

# PLANCHE XIX, fignée T.

Cette Planche représente l'ovale en plan & en élé-

Fig. 1. Plan de l'ovale dont on a supprimé le chapeau & le guindre. A A, le bâtis ou établi de l'ovale, B B B B, grande affiette. G G G G, petite assette. au milieu de laquelle on a réfervé un vuide. FFF, les trois poulies qui foutiennent la courroie. ghi k, les quatre montans. D, grande roue ou poulie fur laquelle passe la courroie. C, la manivelle de

 Elévation géométrale de l'ovale. A A, le bâtis ou établi. cd, les piés. ab, le chapeau assemblé sur les montans ghi k qui divisent la totalité en trois parties, la première entre les deux montans ki renferme le rouage qui fert à compter les tours de l'asse ou devidoir P. 2, pignon qui mene la roue 3, e, pignon qui mene la roue 4, f, pignon qui mene qu

roue 3. e, pignon qui mene la roue 4. f, pignoa qui mene la roue 5.

La (econde partie comprise entre les poteaux ou montans i & h contient la roue motrice D, la manivelle C, le pignon Q & la roue R, qu'il conduit; l'excentrique placé sur cette roue, conduit le va-&-vient; les deux roues V & X servent à communiquer le mouvement aux pieces que les deux parties ki & gh renserment.

La trosseme partie contient l'ovale B G G B; le va-&-vient N O O N & l'asple ou devidoir P sufficient parties ki x d'article Soie.

fisamment décrits à l'article Soie.

# PLANCHE XX, signée V.

Coupes transversales & développemens de plusieurs parties de l'ovale,

Fig. 3. Plan du va-&-vient qui est de forme ovale. SS.

"¿g. 5. Plan du va-&-vient qui est de forme ovale. SS, regle par laquelle le va-&-vient est porté. NO NO, le va-&-vient gatmi d'autant d'anneaux de fil de fer qu'il y a de bobines tournantes sur l'ovale. Elévation latérale de la troisteme partie qui contient l'ovale. On a supprimé, pour le laisser voir, le montant g de la fig. 2. A A, établi. dd, les piés. B B, grande affiette. CC, petite affiette. E E, courroie. OO, va-&-vient. Y, pignon qui conduit la roue Z de l'asple ou devidoir P. aa, chapeau.

duit la roue Z de l'asple ou devidoir P. aa, chapeau.

5. Elévation latérale de la premiere partie. On a supprimé le montant k de la fig. 2. pour laisser voir toutes les roues & pignons qui servent à compter les révolutions de l'asple. 2. pignon qui conduit la roue 3. e, pignon fixé sur la roue 3; il conduit la roue 4, sur la tige de laquelle est fixé un autre pignon f qui conduit la roue de compte 5, sur laquelle est une cheville 6 qui leve la queue du marteau attaché au montant que l'on a supprimé.

6. Situation respective de la sonnette 8 du marteau 9; dont la queue 7 est élevée par la cheville dont on a parlé dans l'explication de la figure précédente.

10, ressort qui abaisse la queue du marteau & le fait trapper sur le timbre ou sonnette 8.

7. Une des broches ou streaux dessinée sur une proportion double. 1, pointe du suscent de la sur la company de la composition deuble. 1, pointe du suscent de la composition deuble. 1 pointe du suscent de la composition deuble. 2 pointe du suscent de la composition deuble. 2 pointe du suscent de la composition de la composition

#### SOIERIE.

la crapaudine de verre. e u, fuseau sur le ventre duquel s'applique la courroie. uy, partie quarrée de la tige; cette partie reçoit la bobine chargée de

la foie que l'on veut ovaler.
Fig. 8. Fuseau garni de sa bobine K & de son coronaire L.

x & 7, anneaux du coronaire.

9. Le coronaire L féparé de la bobine, & feulement garni de son fil de fer.

#### PLANCHE XXI, fignée X.

Cette Planche représente le rouet de Lyon, vu en perspective & des deux côtés.

Fig. 1. Le rouet en perspective, vu du côté opposé à l'ouvriere qui en sait usage.
2. Le même rouet en perspective, vu du côté où se

place l'ouvriere.

Fig. 3. Machine nommée chambriere, qui sert à l'ouvriere pour démêler les écheveaux qu'elle veut devider avant de les mettre sur les guindres.

### PLANCHE XXII, fignée Y.

Développemens du roues de Lyon.

Fig. 4. Elévation géométrale du rouet du côté opposé à l'ouvriere. 5. Plan géométral du rouet.

Pian geometra du rouet.
 Coupe transversale du rouet.
 Développemens du va-&-vient,
 n°. 2. Coupe transversale du va-&c-vient sur une échelle quadruple.
 Développemens d'une des boîtes à ressorts.

### SECONDE SECTION,

Contenant la fabrication des Etoffes en plein ou Etoffes unies.

#### PLANCHE XXIII, fignée Z.

LA vignette représente l'opération d'ourdir la chaîne

Fig. 1. Ourdisseule qui de la main gauche fait tourner la manivelle de la poulie du banc sur lequel elle est assis. Cette poulie, au moyen d'une corde sans fin, communique à celle qui est au-dessous de l'our-

difloir & lui imprime le mouvement de rotation.

2. L'ourdiffoir de trois aunes & demie de tour, fur le plot duquel passent les fils qui viennent des rochets de la cantre

3. La cantre garnie de rochets.

#### Bus de la Planche.

Plan du dessus de l'ourdissoir, du dessus du banc de Plan du dessus de l'ourdissoir, du dessus du banc de la contrer à, manivelle de la poulie du banc GH que l'on éloigne ou qu'on approche de l'ourdissoir pour tendre la corde sans sin qui passe au public du poulie do de l'ourdissoir. I K, le dessus croisses du dessus du baiss de l'ourdissoir. I K, le dessus croisses du dessus du baiss de l'ourdissoir. B, pivot supérieur de l'ourdissoir formé par buit montans a, b, c, d, c, f, g; c'est autour du tourillon ou pivot supérieur B que s'enroule la corde B 2, à laquelle le plot Pp est suspensibles les sils de la portée sont encroisses un à un. m, cheville sur laquelle ses portées sont enroysées. laquelle les portées sont renvoyées.

# PLANCHE XXIV, Signee AA.

Développemens & élévation de l'ourdissoir.

Fig. 1. Traverse sur la cheville de laquelle les portées

sont renvoyées. M, la cheville.
2. Autre traverse sur laquelle les sils de chaque portée font encroifés un à un. Ces deux figures font def-sinées sur une échelle double.

finées fur une échelle double.

3. Elévation géomérale de l'ourdifloir. A, manivelle au-deflus du banc de l'ouvriere. Æ, poulie fur laquelle paffe la corde fans fin. Æ 0, qui paffe aufft fur la poulie O de l'ourdifloir.

E, EE, Un des quatre montans du bâtis qui renferme la lanterne, il y a trois piliers (emblables visibles dans la vignette de la Planche précédente.

F, FF, quatrieme pilier ou pilier du plot; il dif-fere des autres en ce qu'il est fendu du haut entere des autres en ce qu'il elt fendu du haut en-bas, chaque partie entre dans une des mortailes du plot. a a, b b, d d, e e, ff, hh, fix des huits mon-tans ou chandelles de la cage tournante de l'our-diffoir; elles font fupportées par trois étages de traverles qui pafient de part en part à travers l'ar-bre central B, BB autour du pivot fupérieur du-quel s'entoule la corde à l'aquelle le plot P p est fuspendu. Entre quelques-uns des montans font placées les trois traverses mobiles i k, l, vers le haut, & la traverse i i, kk vers le bas. Ces traverses peuvent s'élever & s'abaisser à volonté n'étant assujetties que par le frottement des sourchons de leurs extrémités sur les arêtes internes des chan-delles entre lesquelles elles sont placées; leur dif-tance détermine la longueur de l'ourdisage ou de la chaîne de l'étoffe.

la chaîne de l'étoffe.

Fig. 4. Le plot dégarni des pieces qui en dépendent. Pp, le plot. P, la partie qui embralle le pilier fendu. 6, est le trou où entre le piton de la crémaille. e. p, partie sur laquelle passe la foie. 1 & 2, chevilles sur lesquelles sont ensilées les bobines h & k qui font au-dessus. et g, tringle insérieure dont le crochet g entre dans un trou auprès de la lettre p. L'autre extrémité e terminée en piton, reçoit la partie insérieure de de la feconde tringle a b c. d , est l'écrou qui sert à fixer cette piece après qu'elle a traverse l'épassisent quois en mais de maniere cependant que la partie b a puisse mainer cependant que la partie b a puisse tourner horisontalement. talement.

5. Le plot garni de toutes les pieces qui en dépen-Le plot garni de toutes les pieces qui en dépen-dent, & entre les deux tringles duquel paffe une portée A.B. A, partie de la portée qui vient de la tantre. B, partie qui va fur l'ourdiffoit. f, trin-gle inférieure. a, tringle supérieure. 1 & 2, 1 es deux chevilles entre lesquelles passe la portée. 1,2,3,4,5,6, la crémaillere, au moyen de laquelle on peut élever ou abaisser le plot pour ranger de nouvelles portées sur l'ourdissoir entre

celles qui y sont déja placées.

### PLANCHE XXV, signée BB.

Développemens de la cantre ou banque, & des encroix par fils & par portées.

Fig. 1. Les trois traverses mobiles de l'ourdissoir. A B, premiere traverse supérieure sur la cheville l'L, de laquelle les fils de la portée sont arrêtés. CD, seconde traverse supérieure sur les deux chevilles recone travere inperiente in les deux crevites i.1, kK de laquelle les fils font encroifes un à un, b c d e f, la portée d'environ trente aunes de long qu'illoir en forme de pas de vis, arrive à la traverée inférieure E F, garnie de deux chevilles i.i., kk, fur la fauthe de la faction de

interieure EF, garnie de deux crevilles LT, xx, tur lesquelles les portées font entroilées.

2. Cantre à trois rangs de rochets. A B C D, les piés de la cantre, a b c d, la tablette ou sellette sur laquelle sont élevés les montans, entre lesquels font placés les rochets garnis de la soie qui doit former la chaîne de l'étoffe. F G, chapeau ou traverse

3. Autre cantre pour ourdit avec un plus grand nombre de rochets, la tablette abe de celle-ci est garnie d'un rebord; le desfons de l'une & de l'autre nie d'un rebord; le desfons de l'une & de l'autre de l'au est en partie fermé par des planches, ce qui forme

une caisse dans laquelle on met les rochets ou au-tres ustensiles dépendant de l'opération, à laquelle les trois dernieres planches & les deux suivantes

#### PLANCHE XXVI, fignée CC.

Cantre à la Lyonnoise ou cantre horisontale, vue en perspective.

Fig. 1. La cantre vue en perspective par une de ses extrémités. A a, B b, C e, trois des quatre montans de la cantre; ils sont joints haut & bas par des traverses entre les deux longues traverses supérières se & & a d. Il y en a une troiseme e f, qui fert aussi de point d'appui aux broches dont les rochets sont traverses; plus haut sont deux autres longues traverses gh, kl, auxquelles des anneaux de verre sont suspendendus; les sils des rochets, après avoir traverse ces anneaux de verre, se réunissent en deux faisceaux, & vont passe en trois tringles du plot P, & de-la vont s'enrouler sur l'ourdisseir placé vis-à-vis de la cantre. O O, partie du pilier fendu de la cage ou bâtis qui renserme tie du pilier fendu de la cage ou bâtis qui renferme l'ourdiffoir.

l'ourdilloir.

2. La cantre vue en perspective par le devant ou du côté de l'ourdissoir. A a, B b, C c, D d, les quatre piliers ou montans. A B, B C, C D, D A, les quatre traverses inférieures. ab, b c, c d, d a & e f, les cinq traverses supérieures. G H, K L, les deux traverses auxquelles les anneaux sont suspendus au nombre de trente à chacune. 1, 2, planchette qui retombe à charnière sur le devant des traverses a d, b c, pour sermer les trous par les quels les trente de cour sermer les trous par les quels les trente. pour sermer les trous par lesquels les trente

broches sont entrées.

# PLANCHE XXVII, fignée DD.

Développemens du plot à trois tringles & de quelques parties de la cantre contenue dans la Planche précédente.

Fig. 3. Le plot à trois tringles en perspective vu du côté
P des bobines. O O, partie du plier de l'ourdissoir le long duquel le plot monte & descend. ab,
les deux bobines. 1 & & 2, les fils qui viennent du
rang supérieur des anneaux de la cantre. 3 & 4, les
fils qui viennent du rang inférieur des anneaux, les
premiers passent entre la seconde & la troisseme
tringle du plot, & les derniers entre la premiere &
le seconde rivels en consente la premiere & la seconde tringle, ensorte que la portée est divisée

la feconde tringle, enforte que la portée est divisée en deux demi portées.

4. Le plot vu du côté du dedans de l'ourdissoir, a & b, les deux bobines entre lesquelles passes par les jumelles du montaint, a f, autre mortais dans laquelle est une poulie sous laquelle passes la corde du pivot supérieur de l'ourdissoir, 1, 2, prémière tringle, 3, 4, seconde tringle, 5, 6, troiseme tringle, 5. Le plot à trois tringles vu du côté opposé ou du côté qui fait face à la cantre, les mêmes lettres désignent les mêmes objets.

fignent les mêmes objets. 6. Partie de l'une des deux traverses auxquelles les an-Partie de l'une des deux traverles auxquelles les anneaux du verre font fulpendus. G, stenon en queue d'aronde qui est reçu dans la mortaile pratiquée au haut des piliers supérieurs. b, d, f, anneaux ronds de verre. h, l, anneaux en forme de porte. a b c d e f g h k l m m o p, les différens plis de la corde qui retient les anneaux suspendus à la partie intérieure de la traverse.

intérieure de la traverle. 7. Partie du plan du deflus de la cantre. A & B, le haut de deux des quatre montans inférieurs. A D, B C, partie des longues traverles fupérieures. Le, partie de la traverle du milieu. G g, Kk, des barres auxquelles les anneaux font attachés. a, a, a, b, différens rochets enfliés par leurs broches. b, b, autres rochets enfliés par leurs broches. b, b, autres rochets dans la feconde division de la cantre, de, booche tirée pour realecte un des exécutes. tre. de, broche tirée pour replacer un des rochets de la première division ef, ef, broches poussées pour placer des rochets dans la feconde division de la cantre,

Fig. 8. Partie antérieure de la traverse de devant avec une partie de la regle qui ferme les trous par lesquels les broches sont entrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quelques-uns des trous à découvert.

# PLANCHE XXVIII, signée EE.

Opération de relever les pieces ourdies de dessus l'ourdissoir.

La vignette repréfente le même attelier que celle de la Planche XXIII. le même ourdiffoir; mais au-lieu de la cantre, on substitue la lanterne sur laquelle on devide la chaîne après avoir passé une corde dans les boucles de toutes les portées formées sur la cheville de la premiere traverse supérieure de l'ourdissoir.

Fig. 1. Ouvrier qui, avec la main droite, sait tourner la manivelle de la lanterne; de la main gauche il conduit la chaîne dans la lanterne, de manirer que ses différens tours se croisent, de même que le va
&-vient conduit les fils de soie sur les bobines dans les moulins.

dans les moulins

2. Ourdiffeufe qui oppose la main aux montans de l'ourdissoir pour retarder son mouvement, & procurer
à la chaîne une tension convenable.

#### Bas de la Planche

3) 4 & 5. Maniere de lier les portées entre les deux chevilles de la seconde traverse supérieure de l'ourdissoir avant de relever sa chaîne. On introduit par b un cordon de soie entre une des deux chevilles & la crossure; on ramene le cordon par a entre la même crossure & l'autre cheville, & on fait un nœud c. On ramene ensuite en devant & par-dessis aboucle a sig. 3, dans saquelle on passe en-dessous le nœud c., comme on voit en e d., sig. 4. On fait ensuite pluseurs tours en-dessous avec le reste du cordon double. & on passe le proud e le reste du cordon double. & on passe le proud e

4. On fair enfuire plufieurs tours en-dellous avec le reste du cordon double, & on passe le nœud o dans le dernier tour, comme on vois sig. 5.

6. La lanterne & son support vus en élévation géo-métrale du côté de l'ourdisloir. A & B, les patins AC, BD, les montans. EF, entretoise affernie avec des clés. a a, b b, les deux tourtes de la lanterne assemblés l'un à l'autre par l'axe c d & par plusieurs sussaux.

terne assemblés l'un à l'autre par l'axe e d & par pluseurs fuseaux. e, manivelle.

7. La même lanterne en perspective, vue du côté de la manivelle. A A, B B, les patins. D, un des montans affermi avec le montant opposé par l'entretoise FE; chacun des deux montans est encore affermi par une jambe ou lien assemblé insérieurement sur le patin. D, la lanterne, dans les tourtes de laouelle on a pratiqué une gorge ou poulie de laquelle on a pratiqué une gorge ou poulie pour loger une corde chargée d'un poids : il y a de plus deux crochets de fee en, Em, dont on verra l'uíage dans l'explication de la Planche XXX.

## PLANCHE XXIX, fignée FF.

Appareil pour l'opération de plier, & développement du rateau qui sert à cette opération, représentée dans la Planche suivante,

Fig. 1. Le rateau ouvert. A B, premiere piece du rateau, celle dans laquelle les dents de cuivre font plantées & à laquelle font affemblées les deux traverfes E & F qui entrent dans les motraifes de la feconde piece C D. Cette feconde piece à la face inférieure une raigner oui recept les noires des deux et de la fect une rainure qui reçoit les pointes des dents du rateau.

rateau.

2. Le rateau fermé. a b , premiere piece. c d , (econde piece. e s, f, traverses. La seconde piece est arrêcée sur les traverses par deux chevilles n & n, qui traversen d'outre en outre.

3. Côupe transversale du rateau représenté fermé. A , piece inférieure à laquelle tiennem les chevilles. C, piece supérieure dans laquelle est la rainure qui reçoit les pointes des dents.

4. Coupe du rateau représenté pur ouvert. A, piece insée.

4. Coupe du rateau représenté ouvert. A, piece infé-rieure. C, piece supérieure. a, rainure.

Fig. 5. Bobine de bois AB fendue en-dessous pour être 5. Bobine de bois AB fendue en-dellous pour être placée fur les dents du rateau & recevoir la chaîne, que l'on diffribue enfuite par portées ou demi-portées entre les dents du rateau. CD, ficelle ou arbalètre. EF, baguette que l'on pafie dans les portées pour conferver les encroix des portées. Cette baguette fert auffi à retenir la chaîne dans la rainure de l'enfouple. a, 1: b, 2: c, 3: d, 4: quatre portées encroifées par l'arbalètre & la bareutte. guette.

guette.

6. Le rateau polé fur les supports de l'ensouple. A B,

C D, patins des supports. E F, G H, les montans.

1K, L M, les deux cabres. a b, le rochet sendu de
la sigure s, e f, baguette & corde qui encroisent les
portées. c, la chaîne en un seul paquet sur le rochet. d, plusieurs portées distribuées entre les deuts
de rateau. du rateau.

PLANCHE XXX, signée GG.

La vignette représente l'opération de plier la chaîne des étoffes sur l'ensouple.

Plier une chaîne, c'est la rouler régulièrement sur l'ensouple de derrière du métier. A, lanterne sur laquelle la chaîne a été relevée. B, support de la lanterne, en, crochet de ser qui arrête le support à la muraille. Il y en a un semblable de l'autre côté. ab, c d, patins des supports. hm, f k, les cabres appuyées en m & en k contre des chevilles sixées dans le plancher. hf, l'ensouple dont les tourillons appuyent contre les tenons des supports.

l'enfouple dont les tourillons appuyent contre les ter-nons des fupports.

Après que la chaîne est distribuée dans les dents du rateau, ainsi que la figure 6 de la Planche précédente le représente, & que la baguette es le & fassicelle sont pla-cées dans la rainure de l'ensouple, on place alors une seconde baguette par-dessius celle-là & en-dessous de la chaîne; on fait ensuite tourner l'ensouple, la seconde baguette étant alors servée par la chaîne, empêche la premiere qui passe dans les servois deur muis con-

Fig. 1, Ouvrier qui, tenant le rateau à deux mains, conduit la chaîne sur l'ensouple, de maniere que les premiers tours de la chaîne occupent une plus grande longueur sur l'ensouple que les derniers; il rétrécit insensiblement la largeur de la chaîne en faisant quitter au rateau le parallélisme de l'enfouple.

2. Ouvrier qui avec un bâton & une corde, dont il DIVITIET qui avec un nation et une cortat, août il entoure un des bours de l'enfoulpe, la fait tourner fur elle-même; pendant cette opération la chaîne ell fortement tendue par la réfiftance de la lanterne, occasionnée par les cordes chargées d'un poids convenable qui pasitent dans les poulies de les deux touttes. fes deux tourtes.

#### Bas de la Planche.

3. Un des deux cabres vu en plan, H, mortaife par la-quelle paffe le tenon du fupport, HL, partie fur laquelle repofe un des tourillons de l'enfouple, M, entaille pour recevoir une des chevilles qui entrent dans le plancher.

4. La même piece vue de profil. Mm, la cheville de

fer.

5. Elévation des supports & l'ensouple placée sur les cabres. AB, CD, les patins. ab, cd, liens ou jambes qui affermissent les montans sur les patins. I & L, extrémité des cabres. F & H, tenons qui traversent les cabres, & contre lesquels les tourillons Q & N de l'ensouple OP vont s'appuyer.

6. Coupe de l'ensouple dessineé sur une échelle double.

a, rainure qui reçoit la baguette of de la figure 6 de la Planche précédente.

### PLANCHE XXXI, Signée HH.

Vue perspective du métier pour fabriquer les étoffes unies, comme taffetas, serge & satin. A B, ab, les pi-liers de devant du métier, entre lesquels est le banc de l'ouvrier. EF, ef, les piliers de derriere. CD, cd, les

estazes. G. H., gh., les clés. K. L., l'ensouple de devant sur laquelle l'étoffe s'envoule à mesure qu'elle est fabri-quée. S. f., l'ensouple de derrière, près de laquelle on voir l'envergure mn, elle est portée par des gousses. voit l'envergure mn, elle est portée par des gousses. Rr, poids qui tendent les cordes RS, r/, f/Ces cordes font plusseus tours. L'ensouple de devant est portée par les banques XY, xy. TV, tu, les oreilons. Z\(\text{?}\), le chien qui engrene dans le rochet dont l'enfouple est armée. xy, le battant, a\_a, bb, ce, dd, la carette qui contient autant d'alterons qu'il y a de listes 1111, 22, 333, 44 suspendues chacune par deux cordes aux alterons, comme on voit la première au point 5. De l'autre extrémitée 6 de chaque alleron, descend une corde 6, 7, qui s'attache à la contremarche 7, 10, les contremarches & quarquerons sont soutenance que chasse et le chargée. PQ, Pq, les marches auxquelles les contremarches & les quarquerons font liés par des ficelles \$9, 9. OP, chevilles qui sett de centre de mouvement 8, 9. O P, chevilles qui sert de centre de mouvement aux marches.

#### PLANCHE XXXII, signée II.

Elévation géométrale de la partie latérale du métier pour fabriquer les étoffes unies , comme taffetas , fatin & ferge. A B , un des piliers de devant. E F , pilter de dertiere. C D J , effaze. K , enfouple de devant. Z  $\zeta_j$  le chien. S , enfouple de dertiere. R  $^3$  S R , corde & poids pour tendre la chaîne. n, envergure. N , caiffle des marches. M , pietre dont elle eft chargée. O , charniere des marches. P Q , P q, les marches. aa, bb, patins de la carette.  $c_2$ , dd, cheville fur laquelle fe meuvent les aîlerons 1, 1: 2, 2: 3, 3: 4, 4: les liffes. k! , patin de taffis des contremarches  $\bar{q}$  quarquerons. 10, 10, cheville fur laquelle ils font mobiles. xy, le battant. xx, fommet des lames du battant.

#### PLANCHE XXXIII, signée KK.

Elévation géométrale de la partie antérieure du mé-Lievation geometrale de la partie anterieure du meter pour fabriquer les écoffes unies, comme taffetas, ferge, fatin. A B, ab, les piliers de devant, oo, cheville ou broche des marches. Q,  $o_j$ , les marches. X,  $x_j$ , les banques. B B, bb, le banc de l'ouvrier. K L, enfouple de devant, Z, le chien. G H, clé de devant.  $x_j, x_j$ ,  $x_j$ , the latitude of the constant  $a_j$  and  $a_j$  the latitude latitude  $a_j$ . ple de devant, Z, le chien. GH, clè de devant. xy, xx, y, s, le battant. 12,13, garor fervant à bander les lames du battant. A A, a a, patin de la carette. d d, fommet de la carette. e, 6, 6 alleron. 6, 7, corde qui defend aux contremarches 7, 10. 10, 8, quarquerons auxquels les marches font suspendius par les cordes. 9, les quarquerons le font aux lisserons d'en-bas des lisses par les cordes 8, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, les lisses suspendius à l'extrémité γ des allerons par des cordes.

### PLANCHE XXXIV, fignée LL.

Développement du battant du métier pour fabriquer les étoffes.

Fig. 1. Bâton auquel le battant est suspendu. P., 9, tou-rillons qui reçoivent les roulettes P & Q qui re-posent entre les dents des acocats des estazes pour pouvoir avancer ou reculer le battant

2. Portion d'un des acocats, & la roulette P placée entre deux dents.

3. Portion du second acocat avec l'autre roulette Q, & une portion S du bâton représentés en perspec-tive. Ces trois figures sont dessinées en une échelle double.

double.

4. Le battant garni de son peigne & de toutes les pieces & cordages qui en dépendent. yy, la masse du battant qui est toujours au-dessous de la chasse pendant la shôrication. xy, la poignée qui est toujours au-dessus. rs, le peigne. a, xx : b, yy, les lames. p, q, le bâton & les roulettes. t, u, les acocats des lames par sesquels battant est sus-pendu au bâton. 12, 13, bâton ou garot servant à tordre la corde qui serre les deux lames.

Fig. 5.

Fig. 5. Portion supérieure d'une des lames vue en profil.

XX, le haut de la lame, ST, accoat.

6. Portion inférieure de la lame, & coupe de la maffe & de la poignée du battant; ces deux figures étant jointes par les parties rompues Y repréfentent le profil d'une lame entiere deffinée fur une échelle double, airfé muches de la coupe de la marche de la double, airfé muches de la coupe de la marche de la coupe d double, ainfi que les figures fuivantes. X, la poignée dans laquelle est une rainure. Y, la masse
dans laquelle est une rainure. Y, la masse
feivent l'une & l'autre à recevoir le peigne.
7. La poignée XX du battant vue par-dessous de no

perspective. a, b, mortalies que les lames doivent traverser. cd, rainure pour recevoir le peigne. RS, le peigne. YY, la masse du battant. A & B, portion des lames. CD, rainure.

## PLANCHE XXXV, fignée MM.

Développement de la carette & du porte-lisse,

Fig. 1. Chaffis de la carette. A a, B b, les patins. G H; les traverfes. C D, les enrailles qui reçoivent les ailerons. D E, cheville ou broche qui fert de pi-

ailerons. D'E, cheville ou broche qui fert de pivot aux allerons. 7, 6, aileron separé. F, trou qui
est traversé par la broche.
2. Elévation du montant de la carette. A & B, emplacement des patins. D C, entailles pour recevoir
les ailerons; il y a des carettes plus larges pour
recevoir un plus grand nombre d'ailerons, qui sont
toujours en même nombre que les marches.

Autre fort des carette.

3. Autre forte de carette. A a, Bb, les patins. G H, les traverses. D C, chapeau des montaps qui sont traverses par une broche qui enfile les ailerons.

4. Elévation de la même carette. A & B, extrémité des patins. C D, chapeau fur les montans ; audessous on voit la broche de ser qui ensile tous

les ailerons.
5. Porte-lisse & chapes. A A a a, le porte-lisse & c.
C, les chapes qui renserment des poulies. b d, ce, cordes qui suspendent les chapes. 1, 2, 3, 4, lisse, cordes qui suspendent les chapes. 1, 2, 3, 4, lisse d'en-haut. 3, 4, lisse no d'en-bas. 3, 5, 4, corde nommée arbatère, par laquelle les quarquerons tirent les lisses.

quarquerons tirent les lifles.

6. Profil du porte-iiffe &c de la chape. a &c b, les deux poulies de la chape; fur la premiere pafle la corde qui fuspend la premiere & seconde lisses 1, 1: 2,2, fur la feconde passe la corde qui suspend la troisseme & la quartieme lisses 3,3:4,4,7. Coupe de la chape. a &c b, les deux poulies. 1,1: 2,2:3,3:4,4, les lisses.

### PLANCHE XXXVI, fignée NN.

Développement des ensouples du meiter pour fabriquer les etoffes, & construction du banc de l'ouvrier.

Fig. 1. Ensouple du derriere du métier dessinée, ainsi que toutes les figures de cette Planche, sur une échelle double de celle du métier; on a compu les enfouples dans le milieu, leur longueur n'ayant pas put tenir dans la largeur de la Planche. Ss, les pas pu tenir dans la largeur de la Planche. S. s. les tourillons. P. Q., p. q., gorges ou poulies sur lefquelles papel fent les cordes chargées d'un poids qui servent à tendre la châne des écofres. R. r., rainure de huit lignes de profondeur sur six de large, & deux piés neuf pouces de longueur, qui reçoit la baguette ef, p.l. XXIX. fig. 6. par laquelle les portées de la châne sont entirées. 2. L'ensouple du devant du métier. K L, les extré-

mités de l'ensouple. MN, rochet. PQ, pq, col-lets qui s'appliquent aux oreillons du métier. O, rees qui s'appinquent aux orenions au metter. O, trous pour recevoir l'extrémité de la pince ou pié-de-biche, avec laquelle on fait tourner l'enfouple. R r, rainure de même longueur que celle de l'autre-enfouple, dans laquelle entre la baguette qui retient les fils.

3. Une des extrémités de l'ensouple de derriere. S, le tourillon.

Fig. 4. Coupe des deux enfouples par le milieu de leux longueur. R, raimure où la chaîne est arrêtée.

5. Rochet ou cric fixé à une des extrémités de l'enfouple de devant. M N, le rochet denté K, quarte de l'enfouple de leux le le ré de l'ensouple qui traverse le canon quarré du rochet.

6. Banc de l'ouvrier. Aa, côté du métier. BB, bb, côté oppofé

côté opposé.

7. Grémaillere & tassea qui s'attache aux faces de dedans des piliers de devant du métier. CD, la crémaillere en queue d'aronde, ab, entaille qui reçoit une des extrémités du banc.

8. Elévation géométrale de la seconde crémaillere &
du second tassea. CD, la crémaillere. AB, entaille du tassea qui reçoit l'autre extrémité du
banc de l'ouvrier qui fixe la hauteur du banc à une
hauteur convenable, en plaçant la cheville qui soutient le tassea dans un des trous de la crémailleve.

 Le tasseau vu par le dessus & en perspective. e d, entaille en queue d'aronde dans laquelle coule la crémaillere. ab, entaille pour recevoir l'extrémité du banc.

du banc.

10. L'autre taffeau vu du côté qui s'applique au pilier
du métier. a b, entaille qui reçoit l'extrémité du
banc. c d, entaille en queue d'aronde coupée
obliquement; cette entaille reçoit la crémail-

# PLANCHE XXXVII, signée OO.

Remettage ou passage des fils de la chaîne dans les lisses.

Dans cette figure, dont l'intelligence est nécessaire pour entendre celles qui suivent, on n'a seulement représenté que deux mailles sur chacune des huit l'ss, la première lisse et celle qui est derrière les autres par rapport à l'ouvrier, & la dernière est celle qui est de son côté ou du côté de l'ensouple de devant, l'ordre alphabétique des lettres répond à l'ordre numérique des lisses, ainsi: A est la première lisse, la plus éloignée de l'ouvrier; B, la seconde; C, la troisseme, ainsi de suite, quel que soit le nombre des lisses : altat aussi jettre les yeux sur le remettage du satin à huit lisses dans la Planche XLVI. ce remettage contient le plan d'une des deux courses que la Planche actuelle repréd'une des deux courses que la Planche actuelle repré-

fente.

A, B, C, D, E, F, G, H, les huit lisserons d'enhaut. AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, les
huit lisserons d'en-bas. Le premier sil 1 de la chaîne
passe dans la premiere maille de la premiere lisse comme
on en voit en a. Le second sil, 2, de la chaîne passe
dans la premiere maille de la seconde lisse, comme on
voit en b. Le troisseme sil 3 de la chaîne passe dans la
premiere maille de la troisseme lisse, comme on voit
en c. Le quatrieme sil 4 de la chaîne passe dans la premiere maille de la quatrieme lisse, comme on voit en
d. Le cinquieme sil 5 de la chaîne passe dans la premiere maille de la cinquieme sille, comme on voit en
d. Le cinquieme sille 5 comme on voit en a d. Le cinquieme îl 5 de la chaîne passe dans la premiere maille de la cinquieme îlile, comme on voit en a Le sixieme sil 6 de la chaîne passe dans la premiere maille de la sixieme liste, comme on voit en f. Le septieme sil 7 de la chaîne passe dans la premiere maille de la septieme liste, comme on voit en g. Enfin le butieme sil 8, 3 de la chaîne passe dans la premiere maille de la huitieme liste, par laquelle se termine la premiere course da temperare. du remettage

Le neuvieme fil 9 de la chaîne passe dans la seconde maille de la premiere lisse, comme on voit en s. Le dixieme fil 10 de la chaîne passe dans la seconde maille de la seconde lisse, comme on voit en s. Le onzieme de la feconde lisse, comme on voit en k. Le onzieme fil 11 de la chaîne passe dans la seconde maille de la troisieme lisse, comme on voit en l. Le douzieme fil 12 de la chaîne passe dans la seconde maille de la quartieme lisse, comme on voit en m. Le treizieme fil 13 de la chaîne passe dans la seconde maille de la cinquieme lisse, comme on voit en n. Le quatorzieme fil 14 de la chaîne passe dans la seconde maille de la firxieme lisse, comme on voit en o. Le quinzieme fil 15 de la chaîne passe dans la seconde maille de la seprieme dans la seconde maille de la seprieme liffe, comme on voit en p. Enfin le féizieme fil 16 de la chaîne paffe dans la fecon de maille de la huitieme liffe, comme on voit en q'; ce qui termine la feconde courfe: ainfi de fuite dans toute la largeur de la chaîne, prenant pour la courfe fuivante toutes les troifiemes resilles de dans liffe rous la neuron la courfe fuivante. mailles de chaque lisse; pour la quatrieme course toutes les quatriemes mailles; pour la cinquieme course toutes les cinquiemes mailles, & ainsi de suite jusqu'à la fin de la piece, composée d'autant de fois quarante fils qu'il y a de portées.

#### PLANCHE XXXVIII, signée PP.

Fig. 1. Remettage & armure du taffetas à deux lisses,

Pour bien entendre cette Planche & les suivantes, il faut connoître les caracteres qui suivent, Un quarré p sur l'intersection des lignes verticales, qui représentent les fils de la chaîne avec les lignes horisontales qui indiquent les lisses, fait connoître que les fils de la chaîne sont passes entre les deux maillons des mailles des lisses, comme sont passes ses fils de la chaîne dans la Planche précédente. Le carac-tere 1, fait connoître que le fil est seuement passé tere 1, fait connoître que le fil elt feulement patte dans le maillon supérieur; & ce même caractère renversé de cette maniere 11, fait connoître que le fil est passé dans le maillon insérieur ou dessous la maille. On trouvera dans les Planches LXVIII &
LXIX, fignées y & 7, un exemple de chacun de ces passages. Cette remarque s'étend à tous les remettages contenus dans les Planches suivantes.

Dans les armurès, un O placé sur l'interséction de la ligne verticale qui représente une marche, pare la ligne por l'interséction de la ligne por l'interséction de la ligne presidente une liste.

avec la ligne horisontale qui représente une lisse, fait connoître que cette lisse doit lever lorsque le rait connoître que este fine don lever forque le pié de l'ouvrier enfonce cette marche. Une croix X, ou feulement ce caractère V placé fui une femblable interfection, fait connoître que la liffe à laquelle il répond doit bailfer lorfque l'ouvrier enfonce la marche.

fonce la marche.

Le taffetas dit armofin, a de largeur cinq huitiemes d'aune; on en fait auffi en largeur de sept douziemes. La chaîne est composée de quarante portées d'organsin à deux bouts; le remisse ou les listes sont de vingt portées chaeune, la portée est de quarte-vingts sils; le peigne de quarante portées ou mille six cens dents, ce qui donne quarante dents pour chaque portée; il y a deux fils entre chaque dent du peigne.

Armure générale pour toutes sortes de raffetas se

Armure générale pour toutes sortes de taffetas & gros de Tours.

On nomme taffetas quand la chaîne est simple, & gros de Tours quand la chaîne est double. Les moindres taffetas doivent être de demi-aune de large, la chaîne de soixante portées simples pesant douze deniers l'aune, tramé de trame premiere forte, montée à deux bouts; la plus fine est la meilforte, montee a deux bours ; la plus nne et ta meir-leure pour qu'il n'en entre que dix-neuf à vingt deniers par aune, environ, c'est-à-dire que la chaîne de foixante portées simples pese douze deniers l'aune, & la trame vingt deniers l'aune, en tout une once & huit deniers l'aune. Le remisse de de aures bisse de suiva perchée dessurs. Le est de quatre lisses de quinze portées chacune ; le peigne de trente portées ou douze cens dents à

peigne de trente portes ou douze ceus deuts quarte fils par dent.

Taffetas. Largeur, cinq huitiemes; la moindre qualité est celui que l'on nomme Angleume. Il doit être de quatre- vinges portées simples pour la chaîne, laquelle doit peler quinze à seize deniers l'aune, tramé de trame premiere forte, des plus nettes és brillantes; il doit en entrer vingt-fix deniers dans l'aune, la chaîne pese seize deniers l'aune, la trame vingt-fix deniers l'aune, la trame vingt-fix deniers l'aune, en tout une once dixvingt-inx deniers l'aunc, en tout une once dix-huit deniers l'aune; le remisse est de quatre lisses de vingt portées chacune; le peigne de quarante por-

rées ou mille fix cents dents à quatre fils par dent. Taffetas Florence, largeur fept douziemes d'aune, n'est autre chose qu'un Angleterre ren-forcé, dont la chaîne doit être d'organsin monté

à trois bouts, & de foixante-dix portées au-moins. Les remifles sont toujours de quatre lisses égales en nombre de maille, & l'on met ordinairement quatre fils pour chaque dent de peigne qui fait le course entier; l'on proportionne la trame à la chaîne, c'el-à-dire environ autant de l'un que de l'autre à un quart près environ.

3. Peau de Poule, propre pour habits d'homme. Elle fe font du poids depuis trois onces jusqu'à cinq 3 l'étoffe est bonne dans les deux qualités, pourvu que l'on proportionne la chaîne à la trame.

Largeur, onze vingt-quatriemes d'aune entre les deux lifieres.

La chaîne, quarante-cinq portées triples pesant trois onces l'aune. Trame, deux onces trois quarts, en tout l'aune

pese cinq onces trois quarts.

Remisses de quatre lisses de onze portées un quart chacune.

Peigne de vingt-deux portées ou neuf cens dents, quatre fils par dent.

à quatre fils par dent.

4. Chagrin ou siamoise. Les chagrins ou siamoises piqués se sont en largeur de demi-aune, & aussi en largeur de onze vingt-quatriemes d'aune. La chaîne depuis cinquante portées simples jusqu'à loixante portées funples; & aussi depuis quarante portées doubles, jusqu'à soixante portées doubles, jusqu'à soixante portées doubles.

6. La trame, suivant la chaîne, plus ou moins de bouts. Le poids peut varier depuis une once l'aune jusqu'à citiq onces & plus. Les moindres peuvent servir pour doublure, & les forts pour habits d'hommes. Remisses de quatre lisses. Le peigne à raison de quatre sils par dent pour les minces, & sits par dent pour les minces, & sits par dette pour les forts.

#### PLANCHE XXXIX, signée QQ.

Etoffes en plein. Le taffetas & le raz-de-saint-Cyr.

Fig. 1. Le taffetas vu au microscope. MN, mn, enver-1. Le taffetas vu au microfcope. MN, mn, enveragures pour conferver l'encroix des fils de la châne. RS, plusieurs dents du peigne. 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 2, 3, 3, 4; 1, 3, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1, 3, 4; 1 alternativement.

2. Le raz-de-Saint-Cyr vu au microscope. M N, mn, les envergures. R.S., les dents du peigne. A. B., C., D., quatre courfes du remettage. abc de fghill mnop grfluxy, la trame lancée par la navette alternativement de droite à gauche & de gauche à la feconde course B qui levent ensemble, ce qui termine la premiere course des marches. Le coup divivante  $f_i$ , est en tout temblable au premier coup a b; le dessein contient trois courses de marches, a o ji e deilein contient trois couries de marches, & finit en no p q f f lu wy, par le premier coup de la cinquieme course des marches, qui sont au nombre de quatre de même que les lisses. Cette étosse, de même que toutes celles qui s'y rap-portent, n'a point d'envers; car la chaîne leve toujours moitié par moitié, & elle paroît rayés d'accondement. diagonalement.

#### PLANCHE XL; fignée RR.

#### Raz-de-Saint-Mauri

Fig. 1. Même largeur, même chaîne; même trame que les ferges, & on peut varier les qualités de même, c'elt-à-dire du poids depuis une once & demie jusqu'à cing à fix onces. La plupart font tramés de galette. Remille de quatre lifes. Peigne à raifon de quatre fils ou fix fils par dent, fuivant que la chaîne est garnie; on met le peigne plus groffier aux groffes chaînes.

#### Etoffe. Gros de Naples d'un côté & Raz-de-Saint-Maur de l'autre.

2. Le gros de Naples d'un côté & raz-de-Saint-Maur Le gros de Naples d'un côté & raz-de-Saint-Maur de l'autre, le peut faire en taffetas d'un côté & peit croif de l'autre; c'est-à-dire qu'il s'en peut faire de tour prix, de tout poids, suivant l'intention de celui qui commet. Largeur de onze vingt-qua-triemes d'aune entre les deux lisseres. La chaîne cinquante portées doubles, organsin à trois bours pesant trois onces l'aune, trame trois onces, en cour s'evere l'aune. Remiss de cincis sides de divine cour s'evere l'aune. Remiss de cincis sides de divine de l'autre l'au tout six onces l'aune. Remisse de cinq lisses de dix portées chacune. Peigne de vingt cinq portées ou mille dents; on met quatre sils par dent.

#### Canele à poil.

3. Canelé à poil & de même que la maubois. Pour le faire beau il faut que le poil soit un peu plus garni que celui de la maubois 3 c'elt-à-dire que la foie foit un peu plus fermette pour former un canelé plus relevé. Même remisse pour la chaîne princi-pale ; il ne faut que deux lisses dix portées chacune pour le canelé comme au rarelé

### PLANCHE XLI, Signée SS.

### Taffetas façonnés, simpletés à ligatures.

Les taffetas façonnés; fimpletés à ligatures; fe font ordinairement pour des desfeins à bande ou pour des desfeins trèspetits; l'on peut mettre jusqu'à quatre-vingts ligatures, & si au lieu de quatre-vingts ligatures l'on n'en veut mettre que quarante, il faut prendre à ce remettage deux fois de fuite sur la même ligature. Largeur onze vingt-quatriemes d'aune. Les chaînes, milles & peignes, comme aux tassetas saçonués, simpletés ordinaires.

# PLANCHE XLII, fignée TT.

Fig. 1. Serge à trois lisses. Même largeur, même chaîne, même trame & même remisse que la serge à six liffes.

2. Serge à quatre lisses, de même que ci-dessus.
3. Serge à fix lisses, double croise à deux faces. L'on en peut faire de tout poids & de tout prix. Les plus ordinaires ont de demi-aune de large. La chaîne d'organfin à deux bouts, contient foixante portées fimples de douze à quinze deniers l'aune; traine à deux ou trois bouts une once l'aune; en tout une once & demie environ. Remisse de six lisses de dix portées chacune. Peigne de vingt portées ou huit tents dents à fix fils par dent; on les peut faire de-puis quarante portées doubles jufqu'à foixante; à proportion la chaîne & la trame.

#### PLANCHE XLIII, signée VV.

Fig. 1. Serge fatinée vue par l'envers 1, 2, 3, 4: A, 1, 2, 3, 4: B, quatre courses du remettage, ABCDE FGHIK, neus course de trame formant deux courses des marches. KLMNOP, trame qui h'est prise à l'envers que par un fil sur quatre, enforte qu'il reste toujours trois fils contigus de la chaîne du côté de l'endroit. RS, le peigne ; il a deux fils en deux.

1. La même serge satinée vue par l'endroit 1, 2, 3, 4:

A: 1; 2; 3; 4: B: quaire courses du remettage. a b c d e s g h i k, neuf coups de navette formant deux courses des marches.  $k \, l \, m \, n \, o$ ; trame qui est prise en dessus par trois sils sur les quarre; en comparant ces deux figures, on voit que dans la premiere c'eft le même fil de chaîne qui est recou-vert par les trois coups de trame qui se suivent, & que dans la seconde au contraire le fil de chaîne

ecourse traines.

Fig. 3. Serge à fix liffes, 1, 2, 3, 4, 5, 6: A: 1, 2, 3, 4, 5, 6: B: L, 2, 3, 4, 5, 6; cinq courfes du remettage pour deux courfes des marches, ou douze coups de navette. A B C D E F G H I K L M N, les douze course de coups de naverte. Cette étoffe n'a point d'envers.

### PLANCHE XLIV, fignde XX.

### Satin à cinq lisses.

Fig. 1. Les satins à cinq lisses sont ordinairement tramés galette, parce que la galette est naturellement plus grosse que la soie. Mais elle feroit trop alonger le sa tin à huit & à dix lisses, & la huitieme ou di-xieme partie de la chaîne que l'on prend pour lier la galette seroit trop dure & rude; on trame aussi le satin à cinq lisses en soie.

Largeur, cinq huitiemes ou onze vingt qua-

triemes d'aune.

La chaîne de largeur de cinq huitiemes est au-moins de quatre-vingt-seize portées simples, on Pour monter jufqu'à cent cinquante portées fimples ou doubles. Lorfque cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatriernes d'aune, la chaîne est au-moins de foixante-quinze portées fimples, on peut monter jufqu'à cent vingt portées fimples ou doubles.

On n'observe pas pour ceux qui sont tramés galette de choisir les plus beaux organsins, mais bien pour ceux qui sont tramés de soie; on peut employer l'organfin depuis le plus fin jusqu'au plus gros, monté à deux ou à trois ou à quarte bours, suivant la qualité dont on les demande, on doit proportionner la trame à la chaîne, c'est-à-dire qu'il faut environ autant de chaîne que de

Remises de cinq lisses égales ; si c'est pour un ; foixante-quinze portées, chaque lisse doit avoir quinze portées.

Peigne: le compte du peigne doit être propor-tionné à la quantité de la chaîne ; il faut observer que chaque dent doit être remplie d'un nombre de fils égaux, & que plus la chaîne est garnie, plus le peigne doit être grossier.

2. Remettage & armure du fatin à six lisses.

# PLANCHE XLV, fignée YY.

Fig. 1. Satin à cinq lisses vu par l'envers & au micros-1. Satin à cinq lilles vu par l'envers & au microf-cope. 1, 2, 3, 4, 5: 1, 2, 3, 4, 5: 1, 2, 3, 4, 5; tiois courfes du remettage pour deux courfes des marches. ABCDEFGH, les cinq coups de navette qui compofent la premiere courfe des marches. HI, coup femblable au premier coup. AB, il elf auffil le premier de la feconde courfe des marches. HIKLMNOP, les cinq coups de la feconde courfe des marches; on voit que la trame paffe fous le cinquieme fil.

2. Le même fatin à cinq liffes vu du côté de l'endroit; on voit par cette figure que chaque fil de la chaîne recouvre quatte traines qui se suivent innédiate-ment, & qu'il passe sous et le suivent innédiate-ment, & qu'il passe sous et le suivent abc d e s g h i k l m n o p, comme dans la sigure précé-

eff ghikimnop, comme cans in ngure precedente.

3. Satin à fix liffes vu au microfcope, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6, trois courfes du remettage pour deux courfes des marches. A B C D E F G H 1 K L M N O P Q R S, les douze coups de navette qui compofent les deux courfes des marches. On voit que le même fil de chaîne als couparaction fois and ring trames confécutives. est convert cing fois par cing trames consécutives.

Fig. 4. Le même fatin vu par l'endroit. Ab C D  $\sigma$  F G h I K I M N  $\sigma$  P Q r S, les douze coups de navette qui compofent les deux courfes des marches, en même fil de chaîne recouvre cinq trames confécutives, & passe sous la sixieme.

#### PLANCHE XLVI, signee ZZ.

Fig. 1. Remettage & armure du fatin à sept lisses.

Satin à huit liffes.

2. Remettage & armure du fatin à huit lisses ; même composition pour la chaîne & la trame que pour le satin à cinq lisses.

#### PLANCHE XLVII, fignés a.

Fig. 1. Satin à sept lisses vu par l'envers & au microscope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: deux courfes du remettage pour deux courfes des marches. A B C D E F G H I K L M N O P Q R, les quatorze coups de navette qui composent les deux courses de la course courses des marches. On voit par cette figure que le même fil de chaîne est recouvert par six trames

te meme in de coaine et recouvert par ix traines confécuries, & pale it recouvert par ix traines confécuries, de pale il endefius à la feptieme.

2. Le même fatin vu par l'endroit. A b c d e f g h i k l m n o p g R, les différens coups de trame. On voit que chaque fil de chaîne couvre fix trames confécutives, & qu'il paffe enfuite de l'autre côté de

Péroffe.

5. Satin à huit lisses vu par l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deux courses du remettage pour deux courses des marches. A B C D EFG H 1 K L M N O P Q R S T, les seize coups de navette qui composent les deux courses des marches. On voir par cette figure que le même fil de chaîne est recouvert par sept trames consècu-

4. Le même fatin à huit lisses vu du côté de l'endroit. Ab C d E f G h 1 k L m N o P g r s T, les feize coups de navette qui forment les deux courses des marches. On voit par cette figure que chaque fil de chaîne recouvre sept trames consécutives.

## PLANCHE XLVIII, signée b.

Remettage & armure du fatin à neuf lisses. Cette Planche est relative à la Planche suivante.

## PLANCHE XLIX, signe'e c.

Fig. 1. Satin à neuf lisses vu au microscope & du côté 1. Satin a neut interes via at interfeccione ex du cote de l'envers & du côte de l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deux courfes du remettage pour dix-huit coups de navette ou deux courfes des marches. A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X, les différens coups de navette qui composite les deux courfes de navette qui composite les deux courses de navette de navette de la course de la de navette qui composent les deux courses des marches. On voit par cette figure que le même fil de chaîne est recouvert huit fois par huit trames confécutives.

e. Le même satin vu du côté de l'endroit. A b C d Ef G h I k L m N ο P q R s ε μ X, les dix-huit coups de trame qui composent les deux courses des marches. On voit par cetre figure que chaque fil de chaîne recouvre huit trames confécutives, & qu'à la neuvieme il passe de l'autre côté de l'étosse.

### PLANCHE L, Signée d.

Remettage & armure d'un fatin à dix lisses. Cette Planche est relative aux deux Planches suivantes.

# PLANCHE LI, fignée e.

Satin à dix lisses vu du côté de l'envers & au mictofcope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deux courfes du remetrage pour vinge coups de navete compofant deux courfes des marches. A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

Æ, les vingt coups de navette. On voit par cette figure que chaque fil de la chaîne recouvre neuf trames consé-cutives, à côté est la lisiere travaillée en tassetas.

## PLANCHE LII, Signée f.

Le même satin à dix lisses vu du côté de l'endrost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; de vouries du remettage pour deux coursés des marches ou vingt coups de navettes.  $ab \ c$  de fg h ik l m n p q r s t u s y r a, les vingt coups de navette. On voit par cette figure que le même fil de chaîne recouvre neuf trames consceutives.

vre neut trames confécutives.

Satins à dix lisse très-peu usités. Ils se peuvent faire de toutes sortes de qualités, mais on ne sauroit les tramet trop fins, ni les trop serrer pour accourcir le point. Largeur onze vingt-quarteimes d'aune entre les deux lissers. Chaîne organsin monté à deux, trois ou quatre bouts, suivant la qualité que l'on veut donner à l'étosse, suivant la qualité que l'on veut donner à l'étosse, suivant la qualité que l'on veut donner à l'etosse, suivant les puis portées; il faut les organsins les plus parfaits, les plus portées; il faut les organsins les plus parfaits, les plus nets & les plus brillans, ainsi que les trames qui doivent être de la premierre qualité; il saut, pour bien faire ces sortes de satins, que le poids de la chaîne excede le poids de la trame. poids de la trame.

## PLANCHE LIII, signée g.

Satin à deux faces, c'est-à-dire blanc d'un côte & noir

Fig. 1. Satin à deux faces ou fatin des deux côtés de l'é-1. Sain a deix a dire blanc d'un côté & noir de l'autre, toffe, c'elt-à-dire blanc d'un côté & noir de l'autre, La chaîne s'ourdit un fil blanc & un fil noir, les lignes tracées repréfentent : es fils noirs, & les li-gnes ponctuées les fils blancs. Largeur, onze vingtquartiemes d'aune entre les deux lificres. Poids de-puis deux onces jusqu'à fept en proportionnant le poids de la trame à celui de la chaîne, c'est-à-dire chaîne depuis cent vingt portées simples ou doubles jusqu'à deux cens portées, aussi simples ou doubles, du poids depuis deux onces jusqu'à cinq des plus beaux organsins, & des meilleurs tirages montés à deux, trois ou quatre bouts tramés des trame, premiere sorte, de pays, Piémont ou Florence; il faut les deux tiers d'organsin contre un tiers de

Autre maniere de monter le même satin avec les chapes dont il est parlé, & qui sont représentées dans la Planche XXXV.

# PLANCHE LIV, signée h.

Chainette sans poil qui conduit à plusieurs petites saçons dans les sonds d'etosse.

Chaînette sans poil pour habit d'homme; largeur, onze vingt-quatriemes d'aune entre les deux listeres; poids, trois onces un quart l'aune, savoir en chaîne une once de demie; en teame, une once trois quarts, en tout pesant l'aune trois onces un quart. Chaîne, quarante portées doubles. Trame de pays, deuxieme sorte, ou trame d'arrangere, nette & égale, avec suffisiante quantité de houts pour en faire suprer pur en concerneir en contrait de la contrait d ou trame etrangere, nette & egale, avec sufficiante quartité de bouts pour en faire entrer une once trois quarts par aune. Remisles de huit lisses de cinq portées charune. Cette étoffe se peut faire en plus de portées de châne, depuis quarante portées doubles jusqu'à soixante portées doubles ; en y employant des organsins plus sins ou plus gros, suivant le poids que l'on veut donner à l'étoffe.

# PLANCHELV, signée i.

Etoffes à petites chaînettes où l'on peut faire plusieurs sortes de saçons de la grosseur d'un pois

Chaînette remise à pointe, largeur de même que la maubois, même chaîne, même trame, même remisse pour la piece; remisses de huit lisses pour les ligatures, dont la premiere & la derniere qui font les pointes, font de moitié moins garnies que les autres. L'on peut aussi augmenter ou diminuer les ligatures, suivant la largeur

du dessein que l'on veut faire sur l'étoffe. Peigne de même de vingt portées ou huit cens dents, quatre fils de chaînes & deux fils de poil dans chaque dent,

## PLANCHE LV1, signée k.

Exosse appellée maubois, où il y a quelque disserence dans le remeuage.

L'étoffe appellée maubois, propre pour habit d'home, se peut faire depuis deux onces jusqu'a quatre & plus, en proportionnant la chasse & la trame, environ autant de l'un que de l'autre, à un quatr près environ. La largeur est de onze vingt-quatriemes d'aune entre les deux liseres; chasse principale, quarante portées, simple deux literes; chaîne principale, quarante portées, simple organlin, je poil vinge portées triples, même organlin, ou vingt portées doubles, d'un organlin plus gros qui revienne au même poids; trame de pays deuxieme forte, ou trame étrangere nette & égale, & fuffilante quantité de bouts pour faire entrer autant de trame dans l'aune & un peu plus que d'organsin; poids d'une aune d'étoffe, savoir en chaîne une once trois quarte; en trame deux porces; en rout trois onces trois quartes, en trame deux porces; en rout trois onces trois quartes. en trame deux onces : en tout trois onces trois quarts l'aune ; remisse de quatre lisses de dix portées chaque lisse pour la chaîne principale. Remisse de huit sisses pour le poil de trois portées un quart chaque lisse p peigne de vingt portées ou huit cens dents, quatre sis de piece & deux sils de poil chaque dent.

# PLANCHE LVII, signée l.

Carrelé en deux couleurs.

Carrelé en deux couleurs, trame de galette; largeur

onze vingt-quatriemes d'aune ; chaîne vingt-cinq portées simples, organsin à deux bouts; ourdie un fil d'une couleur un fil de l'autre, l'on peut ourdir double la couleur claire pour la mieux faire sortir; trame; un coup de galette & un coup d'organsin, la galette est teinté de la couleur brune, & l'organsin de la couleur claire; de la couleur brune, & l'organfin de la couleur claire; remisse de quatre lisses de onze portées un quart cha-cune; peigne de vingt-deux portées & demie, ou neus cens dents, à quatre fils par dent.

# PLANCHE LVIII, fignée m.

Carrele à poil ou paillette.

Carrelé à poil ; cette étoffe ne differe de la maubois que par le remettage, même chaîne, même trame, même poil, même remisse, même peigne ; les ligatures font différentes, il n'en faut que deux pour le poil de partie de plus légers a partie inc de plus légers. dix portées chacune; on en peut faire de plus légers s plus forts, en y employant de la soie plus fine ou plus force.

# PLANCHE LIX, signee n.

Autre chagrin ou siamoise pour faire la paillette plus large.

Chagrin ou siamoise, même chaîne, même re-misse, même peigne, que celle dont la paillette est plus petite.

# TROISIEME SECTION.

Concernant les Etoffes brochées & celles où le fond fait la figure;

PLANCHE LX, fignée o.

I o u R B I. Elévation perspective du métier pour fabriquer les étoffes brochées & celles où le fond tabriquer les étoffes brochées & celles où le fond fait la figure, le métier étant garni de tous les cordages & agrêts qui en dépendent. A B, un des deux piliers de devant que l'on a fracturé pour laifler voir le battant du métier. ab, fecond pilier de devant; entre les deux piliers on voit le fiége de l'ouvier. C D, e, les esfazses qui font traversées par les tenons supérieurs des montans; elles font auffi réunies l'une à l'autre par les clés qui les traversent l'une au-devant de l'autre au-derriere du métier. EF, un des deux piliers de derriere. Toute cette cage est affermie par des ponteaux ou étre-fillons, tels qui on en voit près de la lettre D. au cette cage ett atterme par des ponteaux ou étre-fillons, tels qu'on en voit près de la lettre D, au nombre de deux à chaque angle du métier; les uns buttent contre les murailles & les autres contre le plancher. LK, l'enfouple de devant fur laquelle s'entoule l'ouvrage à mesure qu'il est fait. K, rochet qui fixe l'ensouple de devant.  $ss_s$  l'ensouple de derrière sur laquelle la châne est tendue.  $ss_s$  le battant,  $ss_s$   $ss_s$  le baut des lames du battant; au-dessous de ces lettres on voit es aco-cats par léquels le battant est suspenda s'on bàbattant; au-dessous de ces lettres on voit les acocats par lesquels le battant est suspensione men, le brancard du carette double. If, les fourches dans les entailles desquelles les ailerons eg, eg sont placés: hh, les chevalets du dedans sur lesquels posent les bouts des ailerons qui suspensione les lisses de sond. hh, autres chevalets sur lesquels propent les ailerons qui suspendent les lisses de sond. hh, autres chevalets sur lesquels reposent les ailerons qui suspensione sur les lisses de liage. 33, 44, lisses superiore sur les decux des lisses, 8, une des arbailètres attachée au lisseron intérieur de chaque lisse de liage; 13 rabalètre est tirée par une des marches au moyen de la corde 89, nommée étivière. NQ, Nq, les marches. M, pierre qui charge la caisse des marches.

Derriere le carette on voit le cassin H, sur les poulies duquel passent les cordes HST, qui tou-tes ensemble composent ce qu'on appelle le rame. T, bâton du rame. TVX, les crémailleres du rame. X, treuil, par le moyen duquel on tend les

rame. X, treuil, par le moyen duquel on tend les cordes du rame, & par ce moyen on releve les maillons qui sont suspendus aux arcades qui terminent chaque corde du rame; les branches des arcades traversent la planche percée nn, descendent ensuite perpendiculairement pour s'attacher en o o aux mailles supérieures des maillons dans lesquels la chaîne ou le poil de l'étosse est passe la maille insérieure de chaque maillon.

Parallelement au rame est tendue horisontalement une corde Y ZÆ, que l'on nomme arbalère de la gavassimier du sample. Cette corde attachée fixément à un crochet Y, après avoir passe la maille insérieure de la gavassimier du s'ample. Cette corde attachée fixément à un crochet Y, après avoir passe le la muraille. & va s'attacher à un clou, ou bien elle est chargée d'un poids convenable pour la tenir suffisamment tendue; du point Z de l'arbalètre, descend verticalement une autre corde en double ZR, que l'on nomme gavassime. Cette corde est attachée à une des extrémités du bâton R du sample RS, composé d'autant de cordes paralleles entre elles qu'il y en 2 au rame; quelques-unes de ces cordes étant séparées des autres par le lac qui les entroure. & ensuite tricé en-bas, abaissent les cordes du rame qui leur correspondent, & sont élever au-dess pue la chaîne quelques-unes de sils levés près de l'ensouple, & c'est par-dessous es sils levés que l'on passe les des cost de l'anserve de l'autre côté de l'étosse.

2. Escabeau ou échelle pour monter au haut du mé-

PLANCHE LXI, signee p.

Elévation latérale du métier pour fabriquer les étof-fes brochées, ou celles où le fond fait la figure, si l'étoffe n'est point brochée. A B, un des deux pi-liers de devant. E F, un des deux piliers de derriere. CD, une des deux estazes. C &D, extrémités des clés

qui allemblent les deux estazes. XY, une des deux banques qui foutiennent l'ensouple de devant. TV, un des deux oreillons qui retiennent l'ensouple. K, extrémité de l'ensouple garnie du rochet denté. Z, chien ou valet pour fixer le cric. T, 9, 10, S, la chaîne ployée sur l'ensouple de derriere S, 9, 10, les envergures ou baguettes par lesquelles les sils de la chaîne sont encroifés. N, caisse de marches. M, pierre dont elle est charcée pour le rendre stable. N Q, les marches au-devant desquelles on voit une portion du sample. rr, deux pitons atrétés au plancher. R R, bâton du sample, pp, portion des cordes montantes du fample que l'on a rompues pour laisse voir les cordes montantes du fample que l'on a rompues pour laisse re le sample.

Près l'ensouple de devant on voir le battant. y, la masse du battant. x, sa poignée; c'est entre ces deux pierces que le peigne est placé. xx, le haut d'une des deux

ces que le peigne est placé. xx, le haut d'une des deux lames du battant.

Au-deflus des estazes du métier & près le battant est placé le carette, mm, extrémité des brancards du ca-rette, h h, montans d'un des chevalets, ff, cheville de fer qui traverse les fourches & les ailerons auxquels les silles font fuípendues. 9, 3: 4, 4, 5 lifes de liage au nombre de quatre. 1, 1: 2, 2, 1 lifes de fond ou de piece au nombre de duit. 7, 7, traverfes ou arbaletres, dont les extrémités répondent aux extrémités extérieures des allerons, comme on verra dans une des Planches fuivantes: 8,8, contrepoids pour temettre les lisses en situation après que l'action des marches les a élévées pour celles du tond, ou abaissées pour celles du liage, lorsqu'on leve le pié de dessus la marche.

Près le carette est le cassin LHHL. L, L, extrémi-tés des brancards du cassin LH. LH, les montans intes des brancates du calin LFL LFL, les montans in-clinés du cassin. II, le rang inférieur des poultes du cassin; les autres rangs sont cachés par la queue du rame projettée en raccourci sur le cassin. TT, bâton du rame auquel les cordes qui le composent sont atta-chées par un nœud qu'on trouvera dans une des Plan-

ches suivantes.

Au-dessous du cassin est suspendue la planche per-Au-deflous du cattin ett intpendue la planche per-cén n, que les branches des arcades traver(ent; à l'ex-trémité intérieure o o des branches des arcades, font at-tachées les mailles supérieures des maillons, dans lef-quels la chaine T S elt passies à la partie intérieure de chaque maillon est attachée une des aiguilles de plomb 5 6, 5 6, 9 (ui fervent à abastler les fils de la chaîne lorf-qu'on lâche le lac qui les avoit tenu élevés.

# PLANCHE LXII, signée q.

Elévation géométrale du devant du métier pour fa-briquer les étoffes brochées, ou celles dont le fond fait la figure.

Fig. 1. Elévation du devant du métier. A B, a b, les piliers de devant. L K, l'enfouple de devant. l k, l'étoffe fabriquée enroulée fur l'enfouple. xy, poignée du battant, au-deffous de laquelle on voit une partie du peigne. x, xx:y, yy, les lames du battant. Derrière le battant est le carette, mm, du battant. Derrière le battant est le carette, mm, brancard du carette. ff, les fourches qui reçoivent les ailerons ef  $g_1$  ef  $g_2$ . h, h, chevalets extérieurs du carette double. kk, chevalets intérieurs. g 1, g 3, cordes qui sufpendent les liflés. 3, 3, lisseron d'en-haut. 4, 4, hisseron d'en-bas. 4, 8, 4, arbalètres qui font tirées par les marches au moyen des étrivieres par lesquelles elles font sufpendues. 8 8, contrepoids qui abaissent les lisses auxquels ils font attachés. Q q, extrémimités auxtérieures des marches sur lesquelles l'ouvrier pose le pié.

Derrière le carette est le cassin. g0 derrière les les contres de le carette est le carette est

vrier pole le pié.

Derriere le carette est le cassin, & derriere les listes lo corps des maillons. H', le haut du cassin garni de huit rangs de poulies; on voit l'extrémuté des broches qui les traversent. IST, le rang insérieur des cordes du rame. T, le bâton du rame. V, second bâton sur leque passen les cordes nommées crémailleres du rame, qui vont s'enrouler sur le termit. le treuil X.

Au-dessous des poulies du cassin sont les arcades, dont les branches en s'écartant les unes des autres vont traverser la planche percéenn; les branches descendent ensuite perpendiculairement jusqu'en oo, où elles sont liées aux mailles supérieures des maillons dans lesquels la chaineest passée, 5, 6; 5, 6, aiguilles de plomb attachées à la maille infé rieure des maillons

Au-devant du pilier A B du métier, on voit la pince ou pié-de biche 10, 11, 12 qui fert à l'ou-vrier à tourner l'enfouple de devant à mesure que

vrier à tourner l'enfouple de devant à mefure que l'ouvrage avance. 11, extrémité du pié-de-biche qui entre dans un des trous k de l'enfouple. 11, boule qui empêche le pié-de-biche d'entrer trop avant. 10, partie formée en pié de-biche.

2. Deffein de cinq couleurs différentes für du papier de 8 en 11, dont la lecture est expliquée à l'article Velours dans l'Encyclopédie; chaque ligne verticale ou plutôt un des cipaces qui les feparent, repréfente un des fils de la chaîne; de même chaque cipace horifontal, terréferue un coun de papie effecte. repreiente un des his de la chaine; de même chaque espace horisontal représente un coup de navette. A B C D, première divisson du dessein. C D E F, seconde divisson, ainsi de suite jusqu'à la quatorzieme divisson  $d \circ f g$ , dont le dernier coup de navette f g doit se raccorder & faire suite au première coup A B, dont il alreque trépond à cent fils contigus de la chaîne & la hauteur à cent sivente huit cours de navette. Pour cheven des la service de la chaîne de la hauteur à cent sivente huit cours de navette. Pour cheven des la service de la chaîne de la hauteur à cent sivente huit cours de navette. Pour cheven des la service pour cheven de la s soixante-huit coups de navette, pour chacun des-quels on tire les lacs qui se rencontrent sur la ligne

dutis on tite is as qui horifontale qui les repréfente. Au-dessous de cette figure, on a marqué dans des carreaux les disférentes hachures qui repré-sentent les disférentes couleurs des soites, dout

les espolins doivent être garnis.

## PLANCHE LXIII, fignée r.

Elévation & développement du cassin.

Fig. 1. Le chassis du cassin dégarni de toutes les pieces

Fig. 1. Le chassis du cassin dégarni de toutes les pieces qui en dépendent & vu en perspective. AB, ab, les longs côtés du cassin. Ce, Dd, les deux traverses; chacune de ces traverses a une feuillure, pour recevoir les lames qui servent à espacer les poulies du cassin. Bb, les tenons coupés obliquement qui assemblent le chassis sur le brancard.

2. Les deux regles qui recouvrent les lames du cassin. Bt, regle qui s'applique sur la traverse Ce. Hh, regle qui s'applique sur la traverse inférieure Dd, 3. Le chassis du cassin vu en plan & garni de quatre cens pousses en huit rangs, de cinquante chaque.

1, 1, premier rang de poulles ou rang insérieur.

2, 2, second rang. 3, 3, troisieme rang; entre le second & le troiseme rang est un rang de partenôtres, dont l'usage est de maintenir le paralle-lisme des lames; il y a un semblable rang de patenôtres entre le quatrieme & le cinquieme rang de poulles ou sus sus servicimes des lames près les regles 1', Hh, qui les assignités des lames près les regles 1', Hh, qui les assignités des lames près les regles 1', Hh, qui les assignités des lames près les regles 1', Hh, qui les assignités des lames près les regles 1', Hh, qui les assignités des mêmes lettres que dans la figure précédente. marqués des mêmes lettres que dans la figure pré-

4. Extrémité du brancard sur lequel le chassis du caf-sin est assemblé. A A, B B, extrémités des lon-grines du brancard qui sont posées sur les estazes du métier; elles sont assemblées l'une à l'autre par

du métier; elles font altemblees l'une à l'autre par des traverses, dont on voit les tenons.

5. Coupe du chaffis du cassin par le milieu de sa largeur. A B, un des longs côtés du chaffis. C, traverse superse super même rang vertical. 1,2,3,4,5,6,7,8, les huit poulies,

nuit pouites.

6. Fragment d'un caffin repréfenté en plan dans la grandeur effective qu'il à. Ce fragment contient la moitié de la longueur des lames. aa, rang de patenôtres près l'extrémité fupérieure des lames.

6.6, c.c., rang de poulies. d.d., autre rang de pate-

nôtres. ee, ff, deux autres rangs de poulies. gg, autre rang de patenôtres, placé entre les deux rangs fuivans de poulies, ainfi de fuite jufqu'au bas du caffin. Il faut observer que les patenôtres font un peu plus épailses que les poulies, pour que ces dernières roulent facilement entre les lames 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; & que toutes les patenôtres du même rang sont ensiées d'un fil de fer, & les poulies par une baguette de bois ; il y a des cassins de mille six cens poulies & même de deux

mille quatre cens.
Fig. 7. Fragment d'une des lames vue en plan & dans sa grandeur effective aussi bien que les poulies. A, pa-tenôtre. B, C, poulies. D, patenôtres. E, F, poulies. G, patenôtres; toutes les poulies sont de buis, aussi-

Bactiotes, routes its poutes and to costs, and bien que les patenôtres.
Trois patenôtres en perípective. A A A, les patenôtres enflices par la broche ou fil de fer a a.
Uñe des poulies en perípective & en profil. B β, la poulie en perípective. C c, la poulie en profil, la gorge de la poulie a environ deux lignes de profonders.

## PLANCHE LXIV, fignée f.

Développement des cordes de rame & de sample, & leur action sur les fils de la chaîne des étoffes bro-

chees.

Fig. 1. Effet du fample & du rame fur la ch'îne des étoffes. T, bâton du rame, comme dans la Planche LX. T S H G, corde du rame qui est abaillée par la corde S V M R du fample. S s, yeux de perdrix ou petits anneaux de laiton dans lesquels les cordes du rame font passées. S V, s u, boucle de la corde du sample; les neuds V & u doivent descendre plus bas d'un demi-pié environ, que le point de plus grand abaissement des cordes du rame, pour éviter que le nœud n'accroche & fasse point de puis grand abantement des corres du rame, pour éviters que le nœud n'accroche & falle bailfer une autre corde du rame que celle à laquelle la corde du fample répond. R.R., baton du fample auquel les cordes font attachées par un nœud qu'on trouvera dans une des Planches fuivantes. Après que les cordes TSHG ou TsHg du rame out naffé fur les nouties H du ceffin on x

Apres que les cordes 1 S H G ou 1 s H g du rame ont pafé fur les poulies H du cafin, on y fuspend les arcades p t G, p z G, p z G, p z G qui traversent la Planche percée E e F s, cote nn dans la Planche LX; aux extrémités inférieures p p p p des arcades, on suspend les mailles supérieures par p nn nn nn des meilles supérieures par nn nn nn meter meilles nn s and a Take Lex, and extendites interferers p, p, p, p des arcades, on suspending na mailles supérieures p, p, p, p, p, p des maillons n, n, n, n que les sils a, c, e, g de la chaîne traversent; &c da partie insérieure des maillons de verre n, n, n , on suspending points p, g, g, g de la chaîne traversent à baisser les maillons; lorsque l'action de la main M sur les cordes du sample vient à cesser, c'est l'état où sont représentés les quatre autres maillons m, m, m, m qui sont abaisses par les aiguilles g, g, g, g, g, g it irient en même tems les mailles supérieures mo, mo, mo, mo, qui tirent aussi en en-bas les quatre branches d'arcades <math>og, g, g, g, g, g, g, g qui relever la seconde corde de rame, & l'extrémité supérieure s de la seconde corde de sample s R. A. A. partie de l'ensouple de devant sur laquelle l'ouvrage sait s enveloppe. B, partie de l'ensouple de derriere sur laquelle la chaîne est ployée, C. D, les envergures qui tiennent les fils de la chaîne encroiss. On a seulement représenté huit sait de l'anne encroiss. chaîne encroisés. On a seulement représenté huit fils de la chaîne pour éviter la consusion, & de ces huit fils les quatre qui sont levés & qui levent à-la-fois, sont les fils semblables des quatre répéti-a-la-tots, tont les fils temblables des quarre répéritions du deflein dans la largeur de l'étoffe; à c c'et à faire répéter le même dessein plusieurs fois dans la largeur de l'étoffe que les arcades sont particulierement dessinées.
 a- Partie de l'étoffe brochée vue du côté de l'envers de l'étoffe brochée vue du côté de l'envers de l'étoffe brochée vue du côté de l'envers de

Partie de l'étofie produce vue du cote de l'envers & au milcroscope. Dans cette figure on n'a point détaillé le sond de l'étoffe pour éviter la confu-sion; on a seulement représenté les soies des espo-lins qui paroissent à l'envers de l'étoffe, & qui

semblent de ce côté n'avoir aucune adhérence avec elle; les fils levés le sont par l'action de la main sur les cordes de sample qui leur correspon-dent, comme on voit en M, fig. 1; les sils sont numérotés de suite, comme on voit dans la figure.

gure.

A, Espolin garni de soie, qui doit passer sous les sils 38, 39, 40, 41, 42, 43. Cette soie doit parostre du côté de l'endroit.

B, Espolin garni aussi de soie d'une couleur différente, qui doit passer sils levés 23, 24, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 33, pour former du côté de l'endroit trois apparences de la même couleur.

C, Espolins passés en partie sous les sils 13,14:
16,17,18, & former du côté de l'endroit deux apparences de la couleur dont il est garni.

165 17, 30, to summer apparences de la couleur dont il est garni.
D, autre espolin qui a enticrement passe sous estate en les fils levés 3, 4, 5: 7, 8, pour paroître en deux endroits de l'autre côte de l'étoffe.
Après que tous les espolins sont passés, on làche les cordes du sample, tous les fils de la chaît. es remettent de niveau 3 alors faisant agir une des lisses de la choi, on passe passes que de nou deux coups de grandes navettes qui traversent l'étoffe d'une listere à des navettes qui traversent l'étosse d'une lissere à l'autre, ensuire on tire le lac suivant, qui fait le-ver de nouveaux sils, sous lesquels on passe de même les différens espolins qui se trouvent dans la largeur de l'étoffe.

#### PLANCHE LXV, fignée t.

Lacs ; lac à l'angloise , lacs du sample & formation

Fig. 1 & 2. Les cordes verticales font supposées être une portion de celles du sample séparées du reste du même sample, ainsi que le dessein l'indique, pour pouvoir dans le courant de la fabrication de l'étosse, retrouver facilement les mêmes cordes ; on les entoure d'un fil dont les différentes boucles for-

les entoure a un in dont les differentes doucles for-ment ce que l'on appelle un lac.

Pour former le lac à l'angloise, tenant un des bouts a du fil deliné à le former, on conduit ce fil par à derriere la corde du lample, & on l'amene en devant pour former une boucle e sur un doigt de devant pour former une boucle e sur un doigt de la main gauche; on conduit ensuite le rochet ou bobine derriere la seconde corde d, & on le ramene sur le doigt pour former une autre boucle e, & ainsi de diute, jusqu'à ce qu'on ait formé autant de boucles qu'il y a de cordes du sample à rensermer dans le même lac en suivant l'ordre des lettres alphabétiques, & que la derniere corde u y soit renfermée; a dors on coupe le fil à lacs, on noue ensemble les deux extrémités a & y, on égalife ensuite toutes les boucles.

temble les deux extrémités a & y, on égalile enfuite toutes les boucles.

2. Nœud de la gavaffine, qui renferme en a y toutes les boucles du lac. A, extrémité de la gavaffine, B partie rompue de la gavaffine qu'il faut fuppofer prolongée. Dans cette figure on n'a pas tordu fur elles-mêmes les différentes boucles du lac, ainfiqu'elles doivent l'être, & que la fig. 5, le repréfente, afin d'éviter que leur tortillement ne fit confusion avec le nœud de la gavaffine.

2. Partie inférieure du fampue. P. B. bacon du fame.

différentes gavaffines séparées les unes des autres. G M N , G M O , une gavaffine; une des deux cordes de la gavaffintere passe dans la boucle de la gavaffine, & ses deux branches au-delà du nœud M passent l'une devant & l'autre derrière la seconde corde de la gavassinière. PQ, PR, Gavassine, à chacune des extrémités

de laquelle répond un lac; le premier lac q Q q renferme les cordes 4,7,10,15,16,17, en les coulant dans le même ordre que celui des lettres abcdefghik; le fecond lac rRr comprend les cordes 2,2,9,11,13 & 15, en comprant aufit du même côté.

La gavaffine I S T, I S V correspond aussi à deux La gavafine I S 13, I S V correspond a unit a deux lacs. Le premier e l' r renferme les cordes 1,6,17, 17, 16, 18; & le fecond les cordes 4,6,7,9,14, 15,18,19 & 20. La gavafine fuivante K X Y, K X Z renferme dans le premier lacy Y y, la 2,4,8,10,11,17,17 & 19<sup>e</sup> corde du fample, & dans le fecond \( \frac{7}{2} \) \( \frac{7}{6} \) la 1,3,9,11,13,17 & 20<sup>e</sup> corde, a indi de fuite prenant pour chaque lac les rordes indiquées par le deflein qui fe répete autant de fois dans la largeur de l'étoffe, qu'il y a de branches aux arcades. branches aux arcades.

Fig. 4 & fuivantes. Formation du dernier lac de la figure précédente. Z 77 Z, le lac à l'angloise, dont les boucles renserment la 1,3,9,11,13,17 & 20° corde du sample; les boucles ZZ étant égalisées de

longueur. 5. Les différentes boucles du lac tordues sur elles-

mêmes. 6. Le même lac dont les boucles, après avoir été tordues fur elles ont les obuters, après avoir ete out-dues fur elles mêmes, font reployées pour former une nouvelle boucle double, dans laquelle pafie une des branches A de la gavaffine. KX D G B A, B, nœud dans lequel on repafie le bout A de la gavassine, qui est ensuite arrêtée par un nœud dont on trouvera la formation dans une des der-nieres Planches. X, nœud de la gavassine. K, boucle dans laquelle passe un des deux cordons de la gavassiniere, l'autre corde passant entre les deux branches de la gavassine, comme on le voit dans la fig. 3. Y, seconde branche de la gavassime qui va s'attacher à un autre lac, le nombre des lacs dépend de l'étendue du dessein & du nombre des couleurs dont il est composé.

#### PLANCHE LXVI, fignée u.

Construction de la machine pour la tire.

Lorsque le dessein qu'il faut exécuter sur l'étoffe com Lotque le deltein qu'il taur exécuter fur J'érofte comprend une grande largeur, ou qu'il est répété un grand nombre de fois dans le large de l'étofte, les lacs comprennent alors un grand nombre des cordes du fample qui répondent, comme on l'a vu dans l'explication de la Planche LXIV. à un grand nombre d'aiguilles de plomb qu'il faut lever toutes à-la-fois; dans ce cas la main M du tireur ne fuffit pas pour lever toutes les aiguilles, c'est pour soulager cet ouvrier que la machine que nous décrivons a été inventée.

Fig. 1. La machine en perspective. A B, C D, les patins qui supportent les deux montans. E F, traverse ou entretoise insérieure. G H & I K, jumelles ou traverses supérieures paralleles entre elles, formant comme un établi de tour. L M N O, coulant supporté par quarre roulettes. L & N, deux semblables roulettes M placées au dessous des ju-melles empêchent que le coulant ne puisse sortie melles empéchent que le coulant ne puille fortir d'entre elles, & les roulertes font qu'il peut faci-lement couler à droite ou à gauche. LNR, PS, les fourches faites de quelque bois dur & poli. NT, levier. Q, entretoite qui affenhible le levier. NT avec la piece P. Toutes ces pieces peuvent tourner autour de la ligne RL, enforte que le levier NT, qui eft vertical, puilfe devenir antérieurement horifontal après que les cordes du fample, comprifes dans le lac qu'il faut tirer, font enpagées entre les deux fourches de cette machine. engagées entre les deux fourches de cette machine, comme on le verra dans la Planche XCI. qui est la première de la section du velours. Dans la Planche XCII. on verra la même machine dans l'instant du passage de la fourche supérieure derrière les cordes du sample, comprises dans le lac qu'il s'a-

2. Le coulant vu en géométral, & dégarni de ses pou-

lies. LM, NO, les deux poupées ou jumelles du coulant assemblées l'une à l'autre par une forte coulant aincennices i une a l'autre par une forte entretoite. n<sub>2</sub>/3, trous pour recevoir l'axe des quatre roulettes supérieures, m<sub>3</sub>, trou pour recevoir l'axe des deux roulettes inférieures.

Fig. 3, Le levier & le coulant vus du côté de la pointe des fourches. R<sub>3</sub>, fourche inférieure qui passe antérieure par le trutes les cortes du famile. S fourche memorial toutes les cortes du famile. S fourche

tourches. R, tourche interieure qui paile anterieur-rement à toutes les cordes du fample. S, fourche supérieure qui passe posserier de la totalité de celles qui le composent; c'est pour faciliter l'in-troduction de la fourche supérieure S, derriere les cordes comprises dans le lac, que cette fourche est placée plus près du bord de la palette du levier; ensorte qu'une corde verticale peut passer entre ces deux fourches sans toucher à l'une ni à l'autre; c'est dans cet état que la machine est représentée dans la Planche XCII.

4. Les deux fourches représentées séparément. PS, tour (ainfi que toutes les autres parties) qui ap-puie contre une des faces de la palette du levier;

2., partie taraudée en vis, qui est reçue dans la piece P de la fig. 1.

La fourche instricure L R a une semblable portée 4, une semblable vis 3, & un tourillon qui est reçu dans la poupée L de la fig. 1. la partie arrondie 324: passe dans un trou pratiqué à l'autre poupée N.

#### PLANCHE LXVII, Signée x.

Fig. 1. Nouvelle machine pour la tire. Cette machine differe de la précédente en ce qu'il n'y a point de coulant à faire marcher à droite & à gauche pour paffer la fourche fupérieure dertriere les cordes du fample tirées par le lac, ce qui fatigue moins la tireufe. Aa, Bb, les patins. A C, BD, les montans. EF & G H, deux entretoifes ou traverfes qui affermissent les montans parallelement entre eux. rr, pitons attachés au plancher. RR, bâton du fample. RS, RS, les cordes du fample. On a supfample. RS, RS, les cordes du fample. On a supprimé dans cette figure la gavassimiere, le chapelet, les gavassimes & les lacs, comme inutiles pour saire entendre l'esfet de la machine, & pour ne point embrouiller la figure; il faut au reste les supposer dans l'état où la siès; de la Planche LXV. les représente. I K, bâton qui sert de point d'appui aux cordes du sample; il entre du côté I dans ut tou circulaire, & du côté K dans l'entaille L K après qu'on a placé la machine derriere le sample. MN, cheville ou bâton supérieur; e ce bâton qui peut rentrer dans le tuyau ou canon O P, supporté par le lien P Q en coulant dans le piton N, cêt la piece qui tient lieu de la fourche supérieur et la sig. I. de la Planche précédente, & l'autre bâton I K tient lieu de la fourche insérieure.

I'X tient lieu de la fourche insérieure.

Le bâton N M, après avoir passé derriere les cordes du sample que le lac a tirées, est reçu du côté de M dans le crochet du levier M R, mobile au point i & 2; enforte que faisant décrite au levier I R un quart de cercle en-devant, les cordes du sample antérieures au bâton M N sont trées & ployées sur le bâton inférieur I K, ce qui les accourcit d'autant, & leur sair tirer les cordes du rame qui leur correspondent; les cordes du rame tirent les arcades & les maillons qui y sont attachés. Par le moyen de l'une ou de l'autre de ces machines. La tireuse au wantage considérable attachés. Par le moyen de l'une ou de l'autre de ces machines, la tireufe a un avantage confidérable pour vaincre le poids des aiguilles de plomb fuf-pendues aux maillons, les leviers N T & 1 R dans les deux machines; leviers qui font du fecond genre, donnant cette analogie. L'effort que fair la tireufe est au poids des aiguilles qu'il faut lever, comme la distance entre les deux bâtons est à la longueur totale du levier; d'où l'on voir que l'ef-fort de la tireus fe fra d'autant moindre, one les fort de la tireuse sera d'autant moindre deux fourches seront plus près l'une de l'autre, ou que le levier sera plus long.

2. Ferrure ou bascule du levier. 1 & 2, les tourillons

qui sont reçus dans des trous pratiqués aux faces intérieures des montans, 3, 4, piece coudée pour laiser passer le sample 3 cette partie coudée fait par son poids équilibre avec le levier & tend à le relever. N, piton dans lequel passe & coule le bâton supérieur. M, crochet qui reçoit l'autre extrémité du bâton. M R, soie qui est reçue dans le manche de bois du levier de la se, 1, toute le manche de bois du levier de la fig. 1. toute cette piece est de fer, & forgée d'une seule piece.

### PLANCHE LXVIII, Signée y.

### Développement des liffes de fond.

Fig. 1. Une lisse de fond suspendue au carette double, & garnie de tous les cordages qui en dépendent.

1, 1, lissen d'en-haut. 2, 2, lissen d'en-bas.

5, 5, ligne où se trouve la jonction des mailles.

m m, brancards du carette. If, les fourches dans les entailles desquelles sont placés les alterons ge, ge, k k, chevalets sur lesquels reposent les bouts des ailerons pour empêcher la lisse de descendre plus bas que le point convenable. hh, autres che valets pour limiter la descente des queues e e des plus bas que le point convenable. hh, autres chevalets pour limiter la descente des queues ee des ailerons. 7,7,7 traverse ou arbalètre. 9,10, étriviere par laquelle la marche PQ est suspendie à l'arbalètre. 8,8, poids de plomb ou carreaux de terre cuite, ou billots de bois suspendus au lisser la merche pur l'ouvrier lâche le pié de dessi la marche, que l'ouvrier lâche le pié de dessi la marche, car il est visible que l'action du pié de l'ouvrier fur la marche PQ fait baisser qui, par ses extrémités 7,7 & les cordes 7e,7e, tire en-bas les extrémités e & e des ailerons, ce qui fait lever la lisse.

la lisse.

A. Maille de lisse vue au microscope. 11, fils de la maille d'en-haut. LL, fils de la maille d'en-has; l'une & l'autre faite de fil retordu en plusieurs brins. A C, fil de la chaîne patsé dessous la maille B. C'est ainsi que les fils son passés dans les lisses de rabat ou les lisses de liage. Cette maniere de passer les fils est représencée dans les différens remettages.

les fils elt repreience unes de la chaîne dans par ce caractère n.

3. Autre maniere de passer les fils de la chaîne dans les lisses. 11, maille d'en-haut. £L, maille d'en-hass. AC, fil de la chaîne passé destin la maille B.

C'est ainsi que les fils de la chaîne font passés dans la chisse de fatin, & plusieurs autres. Cette malachisse de fatin, & plusieurs autres. les lisses de satin, & plusieurs autres. Cette ma-niere de passer en lisse est représentée dans les disfire de parte i mie et repretente dans les dif-ferens remettages par ce caractere u. Dans ces deux figures, on a cordé le fil de la maille inférieure de la lifle pour le distinguer plus facilement du fil de la maille supérieure, les unes & les autres étant faites du même fil.

# PLANCHE LXIX, fignée q.

### Développement des lisses de liage.

Fig. 1. Lisse de liage suspendue au carette double. 3, 3, 1. Liffe de liage suspendue au carette double. 3,3,3, lissem d'en-haut. 4,4, histeron d'en-bas. 5,3, jonction des mailles. 4,8,4, arbaletter. 8,9, étriviere par laquelle la marche p q est suspendue aux extrémiés g des ailerons ge, ge, m m, brancard du double carette. f, f, les sourches dans les entailles desquelles les ailerons sont placés. kk, chevalets sur lesquels les réfentés des ailerons viennent reposer lorsque le pié enfonce la marche. h,h, chevalets sur lesquels les queues des ailerons viennent reposer lorsque le pié enfonce la marche. h,h, chevalets sur lesquels les queues des ailerons venosent et an tirées en-bas par les poids 10, 10 reposent étant tirées en-bas par les poids 10, 10 sur queues des ailerons

Les fils qui font le liage sont passés dans ces sortes de lisses, comme la sig. 2. de la Planche précédente le fait voir.

précédente le tair voir.

2. Maille de lisse vue au microscope. 11, fils de la maille supérigaire. L 1, fils de la maille inférieure.

À C, fil de la chaîne passé dans la maille B, c'estèdire dessus la maille supérieure & dessous la

maille inférieure. Cette maniere de passer les sils est représentée dans les différens remettages par caractere ...

3. Maillon de verre vu aussi au microscope. Mm, lè Maillon de verre vu autit au microfcope. Mm, le maillon. °00, partie de la maille supérieure. \$\mu\$, partie de la maille inférieure, par lesquelles le maillon est attaché aux cordes des arcades par lo haut & aux aiguilles de plomb par le bas. A C, le fil de chaîne ou le sit de poil passe d'ans l'ouverture B du maillon; il y a des maillons d'une autre forme, & qui ont plusseurs trous.

# PLANCHE LXX, signée a a.

## Taffetas façonne - simplete, & Taffetas façonne - doublete.

Fig. 1. Taffetas façonné-simpleté, largeur onza vingt-quatriemes d'aune; chaîne cinquante portées sim-ples pesant l'aune dix-huit deniers; poil vingt-cinq portées doubles même organfin dix-huit deniers; trame deuxieme forte nette & égale une once, en tout l'aune pele deux onces douze deniers. Remisse de quatre lisses pour la piece de douze por-tées & demie chacune; remisse de deux lisses pour tées & demie chacune; remisse de deux sisses pour le liage du poil de douze portées & demie chacune. Les fils, tant de la chaîne que du poil; sont passes dans leurs sisses, comme le fil AC dans la maille B, fge. 2. Planche LXIX. Peigue de vingreinq portées ou mille dents, quatre fils de piece & deux fils de poil dans chaque dent. A, marches de piece 3 il faut passer les deux coups de navette sur le même lac. B, marches du liage.

Nota. Quand on a passé une vingtaine de coups de navette pour le taffetas, on marche la première mar-che du liage, & on passe un coup de navette d'organsin, vingt autres coups après, on passe la même navette sur la seconde marche.

navette sur la seconde marche.

Fig. 2. Taffetas saçonnés-doubletés : on entend par taffetas saçonné-doubleté ceux où il y a deux couleurs dans la sleur ; elles se font sur le même lac par le moyen de deux corps de maillons. Le poil est ourdi en fils doubles , un fil d'une couleur des sus un fil de l'autre couleur dessons, ce qui sait cioquante portées doubles de poil. Pour ce qui concerne les chaînes, remisses & peignes, yoyeç à l'article des taffetas saçonnés-simpletés qui précede. Le dessein est fait sur du papier de huit en dix, le huit en largeur & le dix en hauteur, l'endroit se fait dessus, & on lit ce qui est peint sur le dessein.

### PLANCHE LXXI, fignet bb.

# Taffetas brochd & lisere avec un liage de 3 le 4.

Dans le remisse composé de quatre lisses pour le taf-fetas, la chaîne est passée sur la maille, comme dans la

retas, sa chaine et pauce iur la maine, comme dans la fig. 3. de la Planche LXVIII.

Dans le remisse de quatre lisses pour le rabat, la chaîne est passe se sous maille, comme dans la fig. a. de la même Planche LXVIII.

Dans le remisse de quatre lisses pour le liage, les fils de la chaîne qui y sont passes se sont aussi, comme dans la fie s. la fig. 2.

a Marche sur laquelle on passe le premier coup de na-

2 Marche fur laquelle on passe le premier coup de navette à deux bouts.

5 Marche sitt laquelle on passe le second coup, ou coup de liseré à quatre bouts.

6 Marche sur laquelle on passe le troisieme coup en plein aussi à quatre bouts de trame dans la navette.

Pour la composition de cette étoffe, voyeg l'article des gros de Tours

## PLANCHE LXXII, fignée ec.

Gros de Tours lisere' & broche avec un liage de 4 le 5.

Dans le remisse de quatre lisses pour le gros de Tours

les fils de la chaîne sont passés sur la maille, comme dans la fig. 3, de la Planche LXVIII.

Dans le remissé de quatre lisses pour le rabat les fils sont passés, comme dans la fig. 2. de la même Planche TXVIII.

Dans le remisse des quatre lisses pour le liage, les fils qui y sont passés le sont comme dans la fig. s. de la même Planche.

- a Premiere marche, premier coup de pleir
- Deuxieme marche, premier coup de liferé. Troisieme marche, second coup de plein. Quarrieme marche, second coup de liseré.
- e Cinquieme marche, troisieme coup de plein: f Sixieme marche, troisieme coup de liseré.
- g Septieme marche, quatrieme coup de plein. h Huitieme marche, quatrieme coup de liseré.

Les marchettes ou marches du pié gauche.

- ¿ Premiere marchette, après le premier coup de li-
- & Seconde marchette, après le second coup de liseré d.
- 1 Troisieme marchette, après le troisieme coup de liseré f.

m Quatrieme marchette, après le quatrieme coup de liseré h.

Les gros de Tours liserés & brochés avec un liage de Les gros de l'ours literes & broches avec un lage de le s peuvent le faire du poids de deux onces & de-mie jusqu'à fix onces & plus. Sans être brochés; on en fait de 40, 44, 50, 60, 80, 90, 100, 120 portées; fuvrant le cops que l'on veut donner à l'etoffe, & si sont tous très-bons dans leurs especes, mais de différens prix. Largeur, onze vingt quartiemes d'aune; chaîne quarante cinq portées doubles, organsin parfait tirage pesant deux onces l'aune; trame pour le coup de fond, danvierse forces préfers une over d'échiers: trame deuxieme sorte; pesant une once six deniers; trame pour le coup de liferé, premiere sorte, dix-huit deniers; fans les brochés qui sont arbitraires, quatre once en tout. Remisses de quatre lisses de onze portées un quart chacune pour lever la chaîne; remille de quatre lisses de onze portées un quart chacune pour rabatre la chaî-ne; remisse de quatre hiles de deux portées un quart chacune pour le liage; peigne de vingt-deux portées & demie ou neuf cens dents, à quatre fils par dent; fil & broché en dorure, mettez un peigne de dix-huit portées ou sept cens vingt dents & cinq fils par dent.

Pour un gros -de - Tours composé de 40 portées de chaîne, un peigne de 20 portées à quatre lis par dent. Pour 45 portées de chaîne, un peigne de 22 portées de demie à quatre fils par dent ou un de 18 portées à cinq

Pour 50 portées de chaîne, un peigne de 25 porteés

à quatre fils par dent.

Pour 60 portées de chaîne, un peigne de 20 portées

Pour 60 portées de châine, un peigne de 20 portées à fix fils par dent.

Pour 80 portées de châine, c'est-à-dire 40 portées doubles, un peigne de 20 portées à fix fils par dent.

Pour 90 portées de châine, c'est-à-dire 45 portées doubles, meme peigne qu à 45 portées fimples.

Pour 100 portées de châine, c'est-à-dire 60 portées doubles, un peigne de 20 portées à cin fils par dent.

Pour 120 portées de châine, c'est-à-dire 60 portées doubles, un peigne de 20 portées à fix fils par dent.

#### PLANCHE LXXIII, signée dd.

Gros de Tours broché avec un liage de 4 le 5.

Dans le remisse de quatre lisses pour le gros de Tours, les fils de la chaîne font passés comme dans la fig. 3. de la Planche LXVIII.

Dans le remisse de quatre lisses pour le rabat, les fils de la chaîne sont passes comme dans la fig. 2. de la même Planche LXVIII.

Dans le remisse de quatre lisses pour le liage, les fils

qui y sont passés le sont comme dans la fig. 2. de la même Planche.

Après le premier coup de plein, il faut abaisser la pre-miere marchette du pié gauche; après le second coup de

plein , il faut abaisser la seconde marchette, ainsi de suite s pient, it that about the feedule state that the design and the state of que la courfe des quatre marchettes répond alternativement à deux courses des marches du fond.

Pour la composition de cette étoste, voyez l'explica-

tion de la Planche précédente.

## PLANCHE LXXIV, signée e e. Droguet fauné.

Le droguet fatiné a de largeur onze vingt-quatriemes d'aune. La premiere chaîne est compose de vingt portées simples. La teconde chaîne, de vingt portées simples, cette chaîne s'emboit de deux aunes pour une; les deux dus pour une les chaînes pesent environ dix-buit deniers l'aune. Le poil contient quatre-vinds to and centers faune. Le poil contient quatre-vingts portées fimples, pefant environ une once. La trame de Naples ou autre étrangere, pefe deux onces fix deniers; en tout quatre onces.

Remisses de quatre lisses de dix portées chacune pour le taffetas.

Remisses de huit lisses de dix portées chacune pour le

Peigne de vingt portées ou huit cens dents; quatre

fils de piece & huit fils de poil par dent.

Le corps de cette étoffe est monté sur trois ensouples, les deux premieres pour les deux chaînes, & la troisieme pour le poil.

Dans le remisse de quatre lisses pour les deux chaînes, les fils qui les composent sont passés dans la maille des lisses, comme le fil A C dans la maille B de la fig. 2.

Planche LXIX.

Dans le remisse de huit lisses pour le poil qui fait le fatin, les fils font passés sur la maille, comme le fil A C sur la maille B fig. 3. Planche LXVIII.

a, coup de tire.

b, coup de plein. c, coup de tire.

d, coup de plein.

f, coup de plein.

g, coup de tire. h, coup de plein.

i, coup de tire. k, coup de plein.

1, coup de tire.

m, coup de plein.

n, coup de tire.

o, coup de plein: p, coup de tire.

, coup de plein, & ainsi de suite alternativement.

## PLANCHE LXXV, signée ff.

Droguet lustrine double corps.

Le droguet lustriné à deux corps est celui où par le moyen d'un second corps on fait dans un seul lacs ce qui se doit saire en deux.

Le tafferas fin se fait par le remisse de quatre lisses;

la chaîne n'est point passée dans le corps. La lustrine se feit par le double corps, en tirant les mailles du premier corps au premier lac, & les mailles du deuxieme corps au deuxieme lac alternativement. Dans les endroits où le taffetas fin est découvert, on tire les mailles des deux corps qui enlevent toutes les chaînes qui couvrent le taffetas. Largeur, onze vingtquatriemes d'aune

Chaine pour le fatin & la lustrine passée dans les corps: fgavoir, deux fils palfes dans le premier corps, deux fils dans le deuxieme alternativement, quatre-vingts por-tess limples organfin, pefant l'aune une once neuf de-niers. La deuxieme chaîne pour le tafferas, laquelle eft lardée à travers le corps, quarante porté, s fimples même organin, pefant l'aune dix fept deniers. Trame de Naples lultrée ou autre même nature; il en entre par aune environ deux onces fix deniers. L'aune d'étoffe le environ quatre onces huit deniers. Remisse de quatre listes pour le taffetas de dix portées chacune. Renaisse de huit listes pour le fatin de dix portées chacune. Dans le remisse de quatre lisses pour le taffetas, les

fils de la chaine indiqués dans la figure par des traits; font passés dans la maille comme dans la figure 2 de la Planche LXVIII.

Dans le remisse de huit lisses pour le satin & la lustrine, les fils du poil ou seconde chaîne indiqués par des lignes pouchuées, sont passés sur la maille comme dans la fig. 3. de la Planche LXVIII.

a, premier lac.
b, fecond lac.

c, troisieme lac.

Peigne de vingt portées ou huft cens dents, huit fils de fatin & quatre fils de taffetas dans chaque dent.

# PLANCHE LXXVI, signée gg.

#### Droguet Lucoife,

Fig. 1. Le droguet Lucoife a trois enfouples, fçavoir deux enfouples pour la chaîne principale & une enfouple pour le poil. Largeur, onze vingr quatriemes d'aune. La première chaîne est de vingt portées simples. La fecondé chaîne est de vingt portées simples qui s'emboivent de la moitié, c'elt-à-dite qu'il faut outdir deux aunes de chaîne pour faire une aune d'étoffe. Le poil, vingt portées triples même foie, qui doivent pefer, sçavoir, les pois même foie, qui doivent pefer, sçavoir, les pois même foie, qui doivent pefer scavoir, les pois même foie, qui doivent pefer scavoir de la contrate d ratte une aune d etoffe. Le poil , vingt portées tri-ples même foie, qui doivent pefer, fçavoir, les deux premieres chânes environ dix-huit deniers, le poil même organfin environ l'aune dix-huit de-niers; ensemble, une once douze deniers; trame de Naples pefant l'aune deux onces six deniers, en tout, trois onces dix-huit deniers l'aune. Remisse de quatre listes pour les deux premieres chânes de six pourées charune.

Remifle de quatre lifles pour les deux premieres chaînes de dix portées chacune.

Dans le remifle de quatre lifles pour les deux chaînes, les fils font patilés dans les mailles comme le fil A C dans la maille B fg. 1. Planche LXVIII.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents, quatre fils de pieces & deux fils de poil par dent.

Il s'en fait de plus forts & de plus légers, en diminuant ou augmentant le noils de la chaine &

minuant ou augmentant le poids de la chaîne & de la trame à proportion. Le dessein se fait sur du papier, de huit en onze, le onze en largeur & le huit en hauteur, & on lit le fond pour faire l'endroit deilous.

a. Droguet Lucoile qui le fabrique l'endroit dessus, à la différence du précédent, qui se fabrique comme presque toutes les étoffes l'endroit en dessous.

Les deux chaînes de poil & la trame font les mêmes que pour le droguer, fig. 1. & les fils des deux chaînes font palfés de la même maniere dans le remiffe de quarte liffes; mais il y a de plus deux liffes pour lever le poil dans les mailles desquelles il est passé, comme le fil A C dans la maille B de la fig. 2. Planche L XVIII la fig. 2. Planche LXVIII.

Pour ce genre d'étoffe, il faut lire ce qui est peint fur le desliein.

# PLANCHE LXXVII, signée hh.

### Espece de Persienne liserée.

Cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatriemes

La chaîne pour la piece qui est faite d'organsin à deux bouts, contient quarante portées & pese l'aune douze deniers

Le poil du même organsin contient cinquante portées, qui pesent l'aune quinze deniers.

Trame de Pays deuxieme sorte, deux onces six de-

niers. En tout l'aune pese environ trois onces neuf de-

niers.

La chaîne est passée dans deux remisses chacun de qua-tre lisses. Dans le premier remisse, les fils de la chaîne sont passées sur la maille comme le fil A C sur la maille sont passées sur la maille comme le fil A C sur la maille sons le second remisse de quatre lisses sous la maille, comme le fil A C sous la maille B sig. 2. de la même Planche.

Chacun des deux remisses de quatre lisses pour la ece ou chaîne, contient dix portées pour chaque

Le remisse pour le poil est composé de cinq lisses de dix portées chacune.

Le peigne contient vingt portées ou huit cens dents; à quatre fils de chaîne & cinq fils de poil entre chaque dent.

## PLANCHE LXXVIII, fignée ii.

Lustrine courante. Si on veut du liseré, mettez un liage

La chaîne de cette étoffe est composée de quatre-vingt dix portées simples d'organsin, à deux ou trois bouts, & pele l'aune environ deux onces.

Trame pour la premiere navette, seconde sorte, deux onces.

Trame pour le liseré, si on en admet, seconde sorte, lustrée, une once. En tout, cinq onces l'aune. Remisse de huit lisses pour le satin, contenant onze

ortées un quart chacune Remisse de quatre lisses pour la lustrine, de onze

portées un quart chacune

Dans le remisse de huit lisse, les fils de la chaîne sont passes sur la maille comme le fil AC sur la maille B,

pattes for la maine comme le la Notat la listate la fig. 3. Pl. LXVIII.

Dans le remisse de quatre listes pour la listate, les fils sont passés dessous la maille comme le fil A C dessous la maille B de la fig. 2. Pl. LXVIII. observant de passes dessous fils contigus dans deux mailles de suite de la même lisse.

a, premier lac, deux coups de navette.
b, fecond lac, deux coups de navette.
c, troifieme lac, deux coups de navette. d, quatrieme lac, deux coups de navette.

# PLANCHE LXXIX, Signèe & &

## Lustrine gros grain & Persienne petit grain.

La lustrine & la persienne propre pour habits d'hom-

La luttine ce la petitenne propre pour naoiss d'nom-mes, porte en largeut onze vingt-quatriemes d'aune. La chaîne contient dix-huit portées fimples d'organ-cin à trois bouts, pefant l'aune deux onces. Poil pour la perfienne, même organfin, vingt por-tées fimples, pefant l'aune douze deniers. Trame d'Efpagne ou d'Alais ou Sainte-Lucie; qui foit d'un bisi ferme & condete, il en doit entrer desse l'au bisi ferme & condete, il en doit entrer desse d'un brin ferme & rondelet, il en doit entrer dans l'aune trois onces. En tout, cinq onces douze deniers. Remisses de huit lisses de dix portées chacune, pour

Remisse de deux lisses de dix portées chacune, pour

le rabat de la persienne. Remisses de quatre lisses de dix portées chacune, pour la lustrine.

la lustrine.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents, huit sis de chaîne & deux sils de poil dans chaque dent.

Dans le remisse de huit lisses pour le satin, les sils de la chaîne sont passes sur la maille comme le sil A C sur la maille B, fig. 3, Pl. LXVIII.

Dans le remisse de deux lisses pour la persienne, les sils du poil indiqués par des lignes ponctuées sont aussi passes en contra maille de deux lisses suivant, les sils du poil sont passes en remisse de deux lisses suivant, les sils du poil sont passes cons la maille comme le sil A C sous la maille B, fig. 2, Pl. LXVIII.

By  $f_0$  z. Pl. LXVIII.

Dans le remiffe de quarte liffes qui fuit, les fils de la chaîne font auffi paffés fous la maille, obfervant de paffer deux fils contigus de la chaîne dans deux mailles de fuite de la même liffe.

A marche du count de luftige.

a, marche du coup de luîtrine.

b, marche du coup de perfienne, & ainfi de fuire alternativemen jusqu'à la sân du course des huit paires de marches, en commençant du pié droit allant vers le gauche.

# PLANCHE LXXX, fignée 11.

# Tissu argent. L'endroit se fait dessus.

Ce tissu argent porte en largeur entre les lisseres onze vingt-quatriemes d'aune. La chaîne contient quarante-cinq portées doubles, organsin pesant environ une once dix-huit deniers

Le poil, onze portées un quart simple, pour le liage,

même organfin, douze deniers.
Trame coup de fond égale & nette, vingt-un deniers.
Trame pour l'accompagnage, premiere forte, douze

Argent lisse 6 S à un bout, environ deux onces douze En tout l'aune pese six onces trois deniers.

En tout l'aune pese fix onces trois deniers.
Remisse de quare lisses de onze portées un quart chacune pour lever la chaîne.
Remisse de quatre lisses de onze portées un quart, chaque, pour rabattre la chaîne.
Remisse de quatre lisses à grand colisses de deux portées quarante-cinq mailles doubles chacune pour le poil du liage & accompagnage qui leve & baisse.
Peigne de vingt-deux portées & demie sans les cordons ou neus cens dents, quatre sis doubles chaâne & un sil de poil dans chaque dent.
Dans le premier remisse de quatre lisses, les sils de la chaîne sont passés sur la maille comme le sil AC du la maille \$, fig. 3, Pl. LXVIII.
Dans le second remisse de quatre lisses, les mêmes fils sont passés sous la maille comme le sil AC sous la maille B, fig. 3, même Planche.

maille B, fig. 2. même Planche. Les fils du poil font passés dessus & dessous les mail-les de la lisse à grand colisse, représentée dans la Planche CXXXV.

### PLANCHE LXXXI, signee mm.

### Lustrine & persienne liseree & brochee.

Sa largeur entre les deux lisseres est de onze vingtquatriemes d'aune.

quatriemes d'aune. La chaîne principale est de quatre-vingt-dix portées simples, organsin à deux ou à trois bouts, pesant l'aune environ deux onces.

Le poil contient vingt-deux portées & demie, même organsin, douze deniers.

La trame pour la premiere navette, seconde sorte, deux onces,

deux onces.

La trame pour le liferé, feconde forte lustrée, une once. En tout cinq onces douxe deniers l'aune. Et en broché, jusqu'à huit once l'aune. Remilles de huit lisse pour le fatin, de onze portées

un quart chacune.

Remisses de quatre lisses pour la persienne, de onze

portées un quart chacune. Remisse de quarre lisses pour la lustrine, de onze

portées un quart chacune. Remisse de quatre lisses pour le liage, de deux por-

tées chacune.

tees enacune.

Peigne de vingt - deux portées & demie ou neuf cens dents à buit fils de chaîne & deux fils de poil par dent.

Dans le remiffe de huit liffes pour le fairn, les fils de la chaîne font paffés fous la maille comme le fil AC fous la maille B fig. 2. Pl. LXVIII.

Dans le premier remiffe de deux liffes pour le poil, les fils du puit indiquir, au des lignes, concludes font.

Lans se premier remitie de deux intes pour se post, les fils du poil indiqués par des lignes ponctuées sont passes de la même manière.

Dans le second remisse pour le poil, les fils sont passes sous la maille comme le fil à C sous la maille B

paltes tous la maille comme le fil AC tous la maille d' jeg 3, Pl. LXVIII.

Dans le remiffe fuivant, composé de quarre lisses, les fils de la chaîne sont passés sous la maille, comme le fil AC sous la maille B de la fig. 2. Pl. LXVIII. observant de passer deux fils contigus dans les mailles de la même lisse.

Le remisse suivant est destiné pour le liage. Quand on aura remis neuf fils de la piece, on passera le dixieme

fur la première lisse du liage, le vingtieme sur la seconde lisse, le trentième sur la troisseme lisse, le quarantième sur la quatrième lisse, le cinquantième sur la première lisse, ainsi de suite jusqu'à la fin de la pièce.

a, premier lac de lustrine, b, second lac de persienne. c, troisseme lac de liseré. d, premiere marchette.

e, comme a.
f, comme b.

g, comme c. h, feconde marchette.

i. comme a. k, comme b.

l. comme c. m, troisieme marchette.

n, comme a.

o, comme b.

p, comme c. q, quatrieme marchette. Fin du course des marches.

### PLANCHE LXXXII, fignes nn.

#### Rez-de-Sicile courant.

Le raz-de-Sicile courant a de largeur onze vingt-qua-

triemes d'aune. La chaîne contient quarante portées doubles d'organfin, pesant environ une once douze deniers l'aune.
Le poil est composé de vingt portées simples, même organsin, neus deniers.

La trame, seconde sorte, pour le coup de fond, une Once.

Trame pour les fleurs, nette, brillante & égale une

once. En tout, trois onces vingt - un deniers.
Remisses de quatre lisses de dix portées chacune pour

lever la chaîne. Remisses de quatre lisses de dix portées chacune pour

rabattre la chaîne. Remille de deux lisses de dix portées chacune pour

lever le poil. Remisses de deux lisses de dix portées chacune pour

Remilles de deux filles de dix portées chacune pour rabattre le poil.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents, quatre fils de chaîne & deux fils de poil dans chaque dent.

Dans le remisse de quatre lisses pour le gros-de-Tours, les fils de la chaîne sont passés sur la maille comme le fil A G sur la maille B, fig. 3. Pl. LXVIII.

Dans le remisse de deux lisses pour le poil, indiqué par des lignes ponctuées, les fils du poil sont passés le remisse profédéret.

dans le remisse précédent.

Dans le remisse de quatre lisses pour le rabat du gros-de-Tours, les fils de la chaîne sont passés sous la maille, comme le fil A C sous la maille B, fig. 2. Pl.

Dans le remisse suivant pour le poil, les fils du poil sont passés sous la maille comme le sont les fils de la chaîne dans le remisse précédent.

# PLANCHE LXXXIII, signée ov.

### Ray-de-Sicile lisere de quarante portées doubles.

La chaîne pour la piece contient vingt portées simples

pour le poil, le liage est pris sur le poil. La chaîne, le poil & la trame de cette étoffe sont les La chaine se pour le raz-de-Sicile courant de la Planche mémes que pour le raz-de-Sicile courant de la Planche précédente. Le nombre & l'espece des bifes font suffi les mêmes, ainsî que la maniere de remettre la chaîne & le poil, mais le courfe des marches qui sont au nombre de douze est différent.

a, première navette, coup de fond. b, seconde navette, le lac du raz-de-Sicile étant tiré. c, troisieme navette, le lac du liseré étant tiré.

e, comme en b.

f, comme en e: g, comme en a. , comme en b. comme en c. k, comme en a. I, comme en b. m. comme en c.

#### PLANCHE LXXXIV, fignee pp.

Damas courant, dont toute la chaîne est passee dans le corps des maillons: & damas gros grain de Lustrine.

Fig. 1. Ce damas courant a de largeur onze vingt quatriemes d'aune. La chaîne contient quatre-vingt-dix portées simples d'organsin, à trois ou à deux bouts, pesant l'aune deux onces. La trame, seconde forte, nette & brillante, deux onces. L'aune d'étoffe pese en tout quatre onces. On en fait en cent portées & même en cent vingt portées. On en fait aussi en spixante - quinze portées damassé

en fait auffi en loixante-quinze portees damaue très-léger.

Remiffe de cinq liffes de dix-huit portées chacune pour lever la chaîne.

Remiffe de cinq liffes de vingt portées ou huit cens dents, à neuf fils par dent.

2. Damas gros grain de luftrine, La largeur de cette étoffe eft la même que celle de la fig. 1. c'eft auffi la même que celle de la fig. 1. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la même que celle de la fig. 2. c'eft auffi la m

même chaîne, & ce sont les mêmes remisses.

Dans le premier remisse, dans les deux figures. Dans le premier remitte, dans les deux nigures, qui est composé de cinq lifes, les fils de la châne font passes fur la maille comme le fil A C sur la maille B, fig. 3. Pl. LXVIII. & les mêmes fils, dans le second remisse des deux figures, sont passes con la maille de la même manière que le fil A C con la maille D. En a del profese Planche. fous la maille B, fig. 2. de la même Planche. Le nombre des marches est ici de dix. Sur la premiere

marche on tire le premier lac de damas, fur la feconde le premier lac de luftine, ainfi alternativement.

On paffe dans la premiere étoffe deux coups de navette fur chaque lac de tire, ou ce qui revient au même, on change de lac tous les deux coups de navette.

#### PLANCHE LXXXV, fignes qq.

#### Damas lisere pour meubles.

Largeur, cinq huitiemes d'aune.

Ce damas liséré & broché a pour chaîne principale cent vingt portées d'organfin à trois bouts, pesant l'aune deux onces six deniers.

Le poil est du même organsin, pesant l'aune quinze deniers

La trame de pays, deuxieme sorte, quatre onces trois deniers.

En tout environ sept onces.

Remisse de huit lisses pour la piece de quinze por-

Remisse de quatre lisses pour le poil de quinze portées chacune.

tées chacune.

Dans le remisse de huit lisses pour le satin, les sils de la chaîne sont passés sur la maille, comme le fil AC sur la maille B, fig. 3. Pl. LXVIII.

Dans le premier des deux remisses suivans de deux lisses pour le poil, les sils sont passés de la même maniere.

Dans le second remisse de deux lisses pour le poil, les sils sont passés sont la maille comme le fil AC sous la maille de la passème Planche.

la maille B de la fig. 2. de la même Planche. a, marche sur laquelle on tire le premier lac, suivi de

deux coups de navette.

b, marche sur laquelle on tire le deuxieme lac, suivi d'un seul coup de navette.

d, comme b.

f, comme b.

J, comme J.
k, comme J, ce qui termine la course des marches.
Peigne de trente portées ou douze cens dents à huit
fals de piece & deux fils de poils par dent.

Le dessein se fait sur du papier de huit en dix, le huit en largeur & le dix en hauteur.

# PLANCHE LXXXVI, fignée en

Damas gros grain liferé, avec un liage de 5 le 6.

Ce damas broché & liseré a de largeur onze vingt quatriemes d'aune entre les deux lisieres.

dathernes d'aune entre les deux meres. La chaîne est de quatre-vingt-dix portées simples, organsin à trois bouts, pesant l'aune deux onces. Pouvle damas, trame de Sainte-Lucie, premier filage ou

autre de même nature, nette & égale, une once fix den.
Trame de même pour le liferé lustré, dix-luit deniers,
En tout, quatre onces, sans les brochés qui sont are,

Remisse de cinq lisses pour lever la chaîne, de dix-

huit portées chacune. Remussée de cinq lisses pour rabattre la chaîne, do dix-huit portées chacune. Remisse de cinq lisses pour le liage, de trois portées

Peigne de vingt portées ou huit cens dents, à neuf fils par dent.

Dans le remisse de cinq lisses pour le satin, les fils de la chaîne sont passés sur la maille comme le fil AC sur

la chaine iont pattes fur la maitle comme le fil AC fur la maitle B, fig. 3, Pl. LXVIII.

Dans le fecond remisse de cinq lisses pour le rabat; les mêmes fils sont passes sons de maitle, comme dans la fig. 2. de la même Planche.

Dans le remisse suivant, aussi de cinq lisses, destinées pour le liage, les sixiemes fils sont passes sons la maitle.

, premier lac de damas. b, deuxieme lac de liferé.

c, premiere marchette pour le broché.

d, comme en a.

e, comme en b. f, comme en c.

g, comme en a, h, comme en b.

i, comme en c.

k, comme en a

1, comme en b. m, comme en c.

n, comme en a.

o, comme en b.

comme en c.

Ce qui termine la course des marches à la fin de chas cune des divisions, de laquelle on abaisse du pié gau-che une des marches du liage dans l'ordre où elles font chiffrées.

## PLANCHE LXXXVII, fignée sa

Florentine damassee avec un liage.

Largeur, onze vingt-quatriemes d'aune. La chaîne est de soixante-quinze portées simples d'organsin, & pese l'aune dix-huit deniers.

gantin, & pete l'aune dix-huit déniets.

Trame, feconde forte & luftrée, une once.

En tout, une once dix huit deniets.

Remiffe de cinq liffes de quinze portées chacune!

Remiffe de fix liffes, de cinq portées chacune, pour

le liage qui est pris sur la piece.

Dans le remiffe de cinq liffes, les fils de la chaîne

font passés dessus la maille comme le fil AC sur la

verille Bette fee. Pl. LYUII.

naille B de la fig. 3. Pl. LXVIII.

Dans le remiffe de cinq liffes pour le liage, les quartiemes fils de la chaîne (ont paffés fous la maille, comme le fil AC fous la maille B de la fig. 3. de la

même Planche.

Le peigne est de vingt-cinq portées ou mille dents.

### PLANCHE LXXXVIII, Signée &A

Florentine damassée avec un liseré & un liage.

La largeur de cette étoffe entre les deux lisieres est de onze vingt-quatriemes d'aune,

La chaine est de soixante-quinze portées simples

La chaine est de loixante-quinze potrees impres d'organfin, pefant l'aune dix-hoit deniers. La trame, seconde sorte lustrée une once. En tout une onne dix-hoit deniers. On en fait de plus & de moins forte, toujours en soixante-quinze portées; on en fait aussi en quatrevingts portées simple

Remisses de huit lisses de neuf portées de trente mail-

les chacune.

Remisses de quatre lisses de trois portées & demi chacune pour le liage.

Peigne de vingt-cinq portées ou mille dents, à fix fils par dent.

Dans le remisse de huit lisses pour le satin, les fils de la chaîne sont passes dessus la maille comme le fil AC l'est sur la maille B, ssg. 3, Pl. LXVIII.

Dans le remisse de quarre lisses pour le liages, les fils

font paties fous la maille comme le fil AC fous la maille B, fig. 2. de la même Planche.

On observera de patier deux sits contigus de la chaîne dans la même lisse.

Les maillons dans lesquels toute la chaîne est passée, ont les uns sept fils, & les autres huit fils alternative-

PLANCHE LXXXIX, fignée uu. Satin à 1, 2, 3, 4 lacs courans ou brochés, avec un liage de q le 6.

Les fatins à un, deux, trois, quatre lacs, brochés ou courans, se font en largeur de onze vingt-quatriemes courans, se font en largeur de onze vingt-quatriemes d'aune. On en sit de toutes qualités, depuis soixante-quinze portées simples jusqu'à deux cens portées avec des organsins de tous poids. Les plus ordinaires s'ont composés pour la chaine de quatre-vingt-dix portées simples d'organsins à trois bouts, & pese une once & deme l'aune, trame brillante, nette & lustrée, pas trop fine pour les liserés; chaque navette de liferé peut en source de la chaine, une pare deux deniers.

Poids de la chaîne, une once douze deniers.

Trame pour le premier lac, douze deniers.
Trame pour le fecond lac, douze deniers.
Trame pour le troifieme lac, douze deniers.
Trame pour le troifieme lac, douze deniers.
Trame pour le quatrieme lac, douze deniers.
Une aune de cette étoffe à un lac pefe deux onces.
A deux lacs, elle pefe deux onces douze deniers. A trois lacs, l'aune pele trois onces.

A quatre lacs, l'aune pele trois onces douze deniers, plus ou moins, suivant la force & qualité que l'on veut donner à l'étoffe.

Remisses de huit lisses de onze portées un quart chaque liffe.

Remisses de liage de quinze portées sur quatre lisses', c'est-à-dire trois portées trois quarts chaque lisse.

Dans le remisse de huit lisses pour le satin, les fils

de la châne sont pastes destius la maille, comme le sit A C sur la maille B, sig. 3, P.I. LXVIII.

Dans le remisse de quatre listes pour le liage, tous les sixiemes fils y font passes siles sont passes de la sig. 2, de la même Planche.

De la maille B de la sig. 2, de la même Planche. Peigne, vingt-deux portées & demi ou neuf cens dents, à huit fils par dent.

Satin à un lac; passez un coup de plein, un coup de tire sur les deux premieres marches.

Satin à deux lacs; passez un lac sur chaque marche différente.

Satin à trois lacs; passez un lac sur la premiere mar-che, & les deux autres sur la seconde. Satin à quare lacs; passez deux lacs sur la premiere marche, & les deux autres sur la seconde; c'est-à-dire que tous les lacs qui sont sur la même ligne du dessein

le doivent passer sur deux marches par nombre pair. S'il y a des lacs brochés, il faut, après avoir passé les lacs courans & la navette, bailler les marchettes; savoir la pre-miere marchette, après la premiere & la seconde mar-ches; la deuxieme marchette, après la trosseme & la quatrieme marches; la troisieme marchette, après la cinquieme & la sixieme marches; la quatrieme marchette, après la septieme & la huttieme marches.

#### PLANCHE XC, fignée xx.

Satin à fleurs à deux faces.

Le fatin à fleurs à deux faces ou de deux couleurs différentes, a d'un côté fond blanc fatin, les fleurs bleues fatinées; de l'autre côté fond bleu fatin, les fleurs blan-

fainces; de l'autre core tond bleu latin, les fieurs piane ches fatinces, double corps.

Largeur, onze vingt-quatriemes d'aune.

La chaîne est de cent vingt portées doubles, pesant l'aune trois onces douze deniers, organsin bien monté, net &c d'un parsait tirage, ourdi, un fil d'une couleur &c un fil de l'autre alternativement, trame égale &c nette, pesant l'aune une once douze deniers.

Remises de foixante portées en cinq listes, de douze carrées chaque pour lever la chaîne.

portées chacune pour lever la chaîne.

portees chachne pour rever la channe.
Remiffe de même pour rabattre la chaîne.
Dans le premier remiffe de huit liffes, les deux fils
de deux couleurs différentes paffent deffus la même
maille, comme le fil A C fur la maille B, fig. 3, Planche

Dans le fecond remisse, aussi de huit lisses, les deux mêmes sils de deux couleurs dissérentes passent dessous la maille comme le sil AC, sig. 2. de la même Planche l'indique.

Le peigne contient vingt portées ou huit cens dents ; à douze fils par dent.

a, premier coup de navette sur un lac.

b, second coup de navette sur le même lac, ainsi de suite, changeant de marche à chaque coup de navette.

#### QUATRIEME SECTION,

Contenant la fabrique des Velours, & autres objets appartenans à la fabrique en général.

## PLANCHE XCI, Signée y y.

Erryation perspective du métier pour fabriquer le velours ciselé, vu dans l'instant de la tire & du passage des fers.

AB, pilier de devant à droite de l'ouvrier. EF, pilier ou taquelle en pioyee la chaine ou toile du vectours. 9, 9 10, 16, envergeure pour l'encroix des fils de la chaine qui traverse le corps entre les mailles en s s le sermisses de pluseurs lisses 3, 4. Elle passe enfuite dans le peigne contenu dans le battant.

y, la masse du battant. 2, sa poignée. 22, le haut d'une de ses deux lames. ef, traverse qui assemble les dans lames. ef, traverse qui assemble les dans lames.

Près le battant est le carette double, dont on ne voit

qu'une partie. m m, chaffis du carette. h, un des chevallets pour recevoir les queues e e des ailerons. Les ailerons communiquent par les cordes verticales e 7, e7, au-licu dequels on employe des arbalètes pour les liffes auxquelles elles conviennent, les uns ou les autres font attachés par des cordes nommées évivieres aux marches NQ, nq, qui font mouvoir les liffes dont on a fignifie des contre-poids pour éviret la confusion. Nq, axe ou cheville qui traverse la caisse de les marches. M, axe ou cheville qui traverse la caisse de les marches. Me a rendre pierre pour charger la caisse des marches & la rendro

A côté du carette est le cassin. L.L., chassis du cassin, H, le haut du cassin. T.T., bâton de la queue du rame, dont les cordes T.S., après avoir passé sur les pousies du cassin, descendent s'attacher aux arcades. nn., planche petrée que les branches des arcades traversent pour s'attacher ensuites publics pessent passent pessent pe oo. Ces mailles passent entre les fils 1,9, 10 s: 1,9,

10 s, de la toile, & fupportent les maillons de verre 6, dans lesquels le poil ou fil des roquetins de la cantre font passés. Au-destous des maillons sont les mailles inférieures auxquelles les aiguilles de plomb qui sont descendre les maillons sont attachées.

Au-devant du corps, dont on ne voit qu'une partie, est le sample SR, & la gavaffiniere ZR<sup>2</sup>, rr, pitons fxés au plancher pour attacher le bâtion RR, du sample & la gavaffiniere. Au-devant du sample, au-dessous des extrémités LL du chasses du saffin est le bâtion est suspension est suspensi

oint cacher d'autres objets, elles se retrouveront dans la Planche suivante.

Près du fample est la machine pour la tire. ab, cd, les patins de la machine, ah, eg, les deux montans. nt, levier qui est abaissé. gp, entre-toise qui affermit les fourches entre lesquelles les cordes que le lac a tirées ah

Entre la caisse des marches & les piliers de derriere Entre la caute des marches oc les pinets de derited du métier els placée la cantre qui contient les roquetins qui fournillent le poil du velours, aa, bb, cc, dd, le chaffis incliné de la cantre (upporté par quatre piés, On trouvera le développement de la cantre dans une des Planches fuivantes.

## PLANCHE XCII, signée 77.

Elévation latérale du métier pour fabriquer le velours

Elévation latérale du métier pour tabriquer le vetours cifelé, vu dans l'infrant qui précede celui de la tire. A B, pilier de devant. E F, pilier de devant e l'enfuels l'effaze A E est assemble. K, cric à l'extrémité de l'enfouple de devant. S, enfouple de derriere. 9 10, envergeures des fils de la chaîne.

Près l'enfouple de devant est le battant. y, la masse du battant. x, sa poignée. xx, le haut d'une des lames. A côté du battant font les lisses ou remsses pour le colle. Jes unes & les autres suspender pour le colle. Jes unes & les autres suspender per le college du le les unes & les autres suspender de les colleges de la college de les autres suspender de les autres suspender de la college de les autres suspender de les autres suspender de la college de les autres suspender de la college de la colle

poil & pour la toile, les unes & les autres suspendues au carette. mm, extrémité des brancards ou longs côtés du carette. h<sub>s</sub> chevalet. e<sub>s</sub> e<sub>s</sub> extrémités des ailerons. 3 à 1, extrémités des lifferons d'en - haut. 4 à 2, extrémités des lifferons d'en - bas. 7 à 7, extrémités des quarquerons ou des aibalêtres qui font attachées aux marches NQ par les étrivieres. N, caisse des marches. M, pierre dont elle est chargée. 8 à 8, contrepoids pour remettre les lisses en situation lorsque l'ouvrier abandonne les marches.

Près du carette est placé le cassin. LL, extrémités du brancard du cassin. LH, LH, les côtés inclinés du cassin. TT, le bâton de la queue du rame vue en racourci. SS, le rang inférieur des yeux de perdrix auxquels les cordes du fample font attachées. SR, SR, les cordes du fample, RR, bâton du fample. rr, pitons auxquels ce bâton est attaché. ZR, la gavassiniere qui sett de guide aux gavassines des lacs que la tireuse sait descendre les uns après les autres de dessus le bâton placé

au-dessous de L L.

au-dessous de l. L.

La machine pour la tire qui est auprès à une de ses fourches ps, passée derrière les cordes du sample que le lac à tirées, l'autre sourche l'rpasse devant les memes cordes pour leur servir de point d'appui lorsqu'on baisserale levier ne en-devant. L, m, n, les trois roulettes de devant du coulant de la machine. gh, jumelle de devant. a h, c, e, les deux montaus. a & c les patins.

Entre la casisse deux montaus. a & c les patins.

Entre la casisse des marches & les piliers de derrière est la casisse de dervière est la casisse au des sinciples de la capter. a a des sous la casisse a des sinciples de la capter. a a des sous la casisse a des sinciples de la capter. a a des sous la casisse a des sinciples de la capter. a a des sous la casisse a des sinciples de la capter. a a des sous la casisse a des sinciples de la capter. a a des sous la casisse a des sinciples de la capter. a a des sous la casisse a des sinciples de la capter. a a des sous la casisse a des sinciples de la capter. a a des sincipl

longs côtés du chassis incliné de la cantre, au-dessous duquel on voit les poids de plomb qui servent à ban-

der la soie des roquetins.

#### PLANCHE XCIII, signée a a a.

Plan de la cantre & développement des roquetins.

Eig. 1. Cette cantre est disposée pour mille roquetins, cinq cens dans chaque moitié. AB, CD, les longs côtés du chassis de la cantre. a c, b d, les deux petits côtés ou les traverses assemblées à tenons & mortosses. EF, troisseme traverse parallele aux longs côtés. Cette traverse est assemblée à enfourchement dans

les deux précédentes, & est percée de cinquante trous qui répondent à ceux des longs côtés du chassis. G, partie de la cantre garnie des broches de fer sur lesquelles doivent être ensilés les roque tins. H, partie de la cantre dont on a retiré les broches

Fig. 2. Coupe longitudinale de la cantre antérieurement à la traverse EF de la figure précédente, C& D, ex-trémités de l'un des longs côtés du chassis. E, F, coupe des deux perites traverses & assemblage de la traverse du milieu. 1, 10, 20, 30, 40, 50, les cinquante roquetins d'un rang avec les petits poids

qui les retiennent.

3. Roquetin en géométral dans fa grandeur véritable. R, scocie ou poulie où est atrachée la corde du poids V.S, scocie ou poulie destinée pour recevoir la soie qui doit sormer le poil du velours. ab, broche de fer qui traverse les roquetins, sur laquelle ils

peuvent tourner librement.

A. Le même roquerin en perspective & garni de soie.

R., place pour la corde du contrepoids V; cette corde fait plassificars touts dans sa poule. S, bobine chargée de soie. S T, bout de la soie qui va passer dans les maillons, & de-là va passer entre les mailles de requisités. les du remisse pour former la figure sur l'étoffe.

## PLANCHE XCIV, signée b b b.

Développement du battant brisé du métier pour sabriquer le velours.

On se sert de ce battant pour faire dresser le fer de coupé avec facilité.

Fig. 1. Le battant brifé affemblé avec toutes les pieces qui en dépendent. y, y, la maîle du battant. x, x, y la poignée; le peigne est placé entre ces deux pieces. a, xx i b, yy, les lames foir lesqueites sont cloués les acceats t & u, qui servent a suspendent le battant a d. a le deux traveste a dissible. λ le battant. cd, ef, les deux traverses assemblées à tenons & mortailes avec les lames.

tenons & mortaifes avec les lames.

2. Les lames & traverses du battant séparées de la masse & de la poignée, pour faire voir la manière dont ces pieces sont assemblées. AX, BY, les lames. CD, traverse supérieure. EF, traverse insérieure que l'on a fracturée pour faire place à la fig. 1. TV, les acocats. Aa, BB, gaines de ser qui recoivent l'extremité des lames, la partie inféreure forme un chainon dans lequel passe une cheville de ser, comme on voir en B, pour assembler les lames avec la masse du battant.

avec la malle du battant

3. La masse du battant. XX, la masse dont le dessous est plombé pour être plus pesant, où au-lieu de plomb, on v attache avec des vis une barre de fer d'un noide convenable. 1, 2, rainure pour recevoir la partiè inférieure du peigne. A & B, les fourches de même écariflage que les lames, elles font assemblées & collées à la masse; les entailles 3 & 4 doivent recevoir les gaines B & A de la fig. 2. & sont traver-fées par les mêmes chevilles, comme on le voir

4. La poignée du battant. YY, les extrémités de la poignée. 33, 44, mortailes pour recevoir les fourches de la fig. 3, le dessous de la poignée a une rainure pour recevoir la partie supérieure du pei-

5. Le peigue pp, dont les longs côtés sont reçus dans la rainure de la masse & dans celle de la poignée.

# PLANCHE XCV, Signée c c.

Construction de l'entacage servant à tendre le ve-lours coupé & à le fixer à l'ensouple de devant pendant la fabrication, sans froisser le poil du velours, comme il arriveroit, si au-lieu de se servir de l'entacage, le ve-lours s'enrouloit sur lui-même, sur l'ensuple de devant, comme on enroule les taffetas. Les velours frisés ne sont point entaqués; au -lieu de l'entacage on se sert d'une ensouple hérissée de plusieurs rangs de petites pointes qui retiennent l'étoffe par l'envers. Fig. 1. Barre de fer, dont deux faces font planes &

Its deux autres un peu arrondies. A & B, les deux extrémités qui sont quartées pour être reçues dans les entailles de même forme de la figure fuivante. La longueur entre les deux parties quarrées doit être de demi-aune. Cette longueur rapportée à l'échelle du bas de la Planche n'ayant pas pu tenir dans la largeur du format, on a fracturé cette barre en C, ainsi que les autres figures où cela a été nécessaire.

Fig. 2. Le bois de l'entacage. D, E, dés de bois assemblés l'un à l'autre par une regle F, à laquelle on a pratiqué une feuillure en équerre vue du côté du dehors. a & b, entailles pour recevoir les parties quarrées de la figure précédente.

5. Le bois de l'entacage vu du côté opposé ou du côté concave de la regle F, la piece entiere ayant tourné horisontalement bour pour bout, comme les lettres D & E le font connoître. a & b, entailles pour recevoir la rage de fer , fig. 1. g & h, entailles pour recevoir la rape de fer que la figure suivante représente. les deux autres un peu arrondies. A & B, les deux

fuivante représente.

unvante repretente.

A Rape de fer ou regle de fer taillée en lime, dont les inégalités s'appliquent à l'envers de l'étoffe, G & H, parties quarrées qui font reçues dans les entailles g & h de la figure précédente.

5. 6. Deux boîtes de tôle qui se vêtiflent fur les dés

E & D de la fg. 3. après que les regles de fer, fig. 1. & fig. 4. sont placées dans leurs entailles. Ces boites servent à assujettir toutes ces pieces ensembles. ble. K, boîte vue par le dos. L, boîte vue par le

7. Coupe transversale de la boîte, figure suivante, qui

renferme l'entacage. S. Boîte de l'entacage; elle est de bois, & est reçue Boîte de l'entacage; elle est de bois, & est reçue dans la rainure pratiquée à l'enslouple de devant du métter à velours coupé, La longueur du vuide intérieur de la boîte est égale à la longueur de la piece, fig. 2. 00 3. Plus l'égaifleur du sond des boîtes de tôle, fig. 5, & 6. avec le jeu nécessire. La largeur & la profondeur du vuide est de deux à trois lignes plus grande que l'écarrissage des mêmes boites, fig. 5, & 6. M & N, parties quarrées de la boîte qui sont reçues dans des places préparées dans le vuide de l'ensouple pour les recevoir, de manière que la longueur de la boîte comprise entre les deux quarrés resse fies sont est present en les deux quarrés resse fies sont les present en la lengueur de la boîte, Toutes les figures de cette Planche sont dessinées qui composent l'entacage dans le vuide de la boîte, Toutes les figures de cette Planche sont dessinées que la première échelle corée huitpouces. La seconde échelle miere échelle cotée huit pouces. La feconde échelle est relative aux figures des deux Planches suivan-tes, qui sont de la grandeur essective de l'objet.

# PLANCHE XCVI, Signée ddd.

### Maniere d'entaquer le Velours.

Toutes les figures de cette Planche & de la suivante Tottes les agures de cette rhatthe de de a luivante font des coupes tranfverfales de l'entacage de la grandeur effective de cette machine. Dans toutes les figures la piece de velours est indiquée par les lettres C V. V est le côté du velours fabriqué, & C le côté qui prolongé communique à la chaîne qui vient de l'ensouple de derviser du métier. de derriere du métier.

Fig. 9. Premiere opération. La regle de bois de l'enta-cage poste sur le poil du velours. 1234, un dos deux dés de bois dans lesquels la regle E F est as-semblée. Ces dés embrassens listeres.

20. Seconde opération. Il faut faire tourner un demitour la regle EF dans l'ordre des chiffres 1234, & placer ensuite par-dessous le velours la rape H h dans les entailles des deux dés destinés à la recevoir.

11. Troiseme opération. Faire tourner un quart de tour, & placer la regle de ser A par-dessous le velours la rape & la regle; en cet état on place les boîtes de tôle, fig. 7. 6 6. sur les dés, ce qui assurette les regles, on place ensuite le tout dans la boîte, fig. 8.

Fig. 12. Coupe de la boîte de bois qui reçoit l'entacage;

Fig. 12. Coupe de la boîte de bois qui reçoit l'entacage; on voit au fond les feuillures où le placent les parties quarrées de l'une des boîtes, fig. 1, & 6.
13. La boîte dans laquelle les regles font placées & où elles font indiquées par les mêmes lettres.
14. Après que les regles font placées dans la boîte, on la fait tourner fur elle-même dans le fens des chiffres 1 2 3 4, pour envelopper le velours fur elle. La figure repréfente le premier quart de converfion, où on voit que l'envers du velours s'applique fur le côté 2, 3 de la boîte.
15. Second quart de conversion. L'envers du velours et la ppliqué extérieurement au fond 1,3 de la boîte.

est appliqué extérieurement au fond 1,2 de la boîte. 16. Troisieme quart de conversion. L'envers de l'étoffe

est appliqué au côté 1, 4 de la boîte.

# PLANCHE XCVII, Signée ece.

Fig. 17. Quatrieme quart de conversion de la bôte; qui se retrouve alors dans la situation de la sig. 13. C'est dans cet état que l'on introduit la boite & le velours dont elle est entourée dans l'entaille de l'ensouple représentée en profit par le cercle de la figure. QRS T, rainure de l'ensouple. 1,2,3,3,4, la boîte. A, la regle de ser, sig. 1. Hh, la rape ou lime sig. 4. Fs, la regle de bois. O P, couvercle de l'entaille de l'ensouple.

On voir par cette figure toutes les révolutions que sait le velours qui vient de C, côté du peique.

On voit par cette figure toutes les révolutions que fait le velours qui vient de C, côté du peigne, paffer fur le couvercle O, de-là en defcendant; son envers est appliqué au côté 4, 1 de la boîte, de succetivement aux côtés 1, 2 de 2, 3 de-là le velours va passe sur les passes de la velour s'au passe sur les passes de la l'endroit du velour s'ait le tour de la regle dié de la l'endroit du velours fait le tour de la regle de bois F frevêtue d'une bande de velours; de-là l'endroit d'aupliquant toujours sur l'endroit, le velours revient faire les trois quarts du tour de la boîte, en suivant l'ordre des lettres H h A 3 2 1, pour sortie en T, descendre enfuite en V, de de-là dans la caisse des l'ensembles de l'ensemble, pour saire voir la rainure qui reçoit l'entacage de la feuillure qui soutient les parties guarrées M & N de la boîte, sig. 8. Q R S T, la rainure de l'ensouple, 9 r s s, feuillure pour recevoir le quarté de la boîte. O P, couvercle de la rainure de l'ensouple.

On désantaque lorsque l'on a fabriqué un le requeut de velours s'agle à la sicrosoftence de l'ensouple.

as ramure de l'emouple.

On défantaque lorfque l'on a fabriqué une longueur de velours égale à la circonférence de l'enfouple moins la largeur O P du couvercle; l'étoffe
fabriquée defcend alors par T V dans la boîte
deflunée à la recevoir.

# PLANCHE XCVIII, fignée fff.

Cette Planche & la suivante sont voir les dissérens mouvemens des lisses pour la toile & pour le poil qui sorment le velours srisé.

qui forment le velours frilé.

Fig. 1. Toutes les lisses en repos. C V, la toile. C, le côté de la chaîne qui va à l'ensouple de derrière du métier. AV, le velours fait. AP, le poil ployé ou roulé sur une ensouple placée au -dessous de l'ensouple de derrière. xy, le battant dans lequel le peigne est placé. 11, 22, 33, 44, remisse de quatre lisses pour la coile. aa, bb, remisse de de quatre lisses pour le coile. aa, bb, remisse de de deux lisses pour le poil, qui est passe dans la maille comme le fil AC dans la maille B, /ig. 3. Planche LXIX. On voir par cette sigue que le poil p est endessous de la chaîne AC.

2. Dans laquelle les mêmes lettres indiquent les mêmes objets. Le remisse au, bd du poil p est levé-ce

Dans laquelle les mêmes lettres indiquent les mêmes objets. Le remille a a, b b du poil pell levé, ce qui fait paroître le poil p au-dellus de la chaîne, dont tous les fils font au-dellous. C'est dans cet instant que le ser rond, garni de sa pedonne, est passe entre la chaîne & le poil; il est indiqué par un zéro. Après qu'il est passe onne un coup de battant pour le serrer près le point B, dans le sond de l'angle que sorue la toile & le poil fond de l'angle que forme la toile & le poil.

Fig. 3. Premier coup de navette pour assurer le ser près de l'étosse F V précédemment sabriquée ; pour cete opération on fait baisser le remisse a a , bb du poil & lever la moitié de la chaine ou toile, & poil de lever la motte de la chaine ou tone, de baisser l'autre motifé. 22, 44, listes de la toile qui sont levées. 1 1, 3 3; lisses de la toile qui sont baisses, c'est dans l'espace triangulaire en-devant du peigne que l'on fait passer la navette dont le fil est indiqué par un point noir.

### PLANCHE XCIX, signée g g g.

Fig. 4. Second coup de navette après le passage du ser de frise. Avant de passer la navette on sar lever le remisse a a, bb du poil & la moitié de la chaîne qui étoit basssée au coup précédent. On abassife auss, au moyen des marches convenables, la moitié de chaîne qui avoit levé. 11,33, lisses de la toile qui sont basssées. 22, 44, lisses de la toile qui sont levées avec le poil, au-dessous desquels & en devant du peigne on passe alors la navette dont le fil est aussi indiqué par un point.

1. Troisieme coup de navette après le passage du fer de frise; avant de passer la navette on baisse le remisse aa, bb du poil & les lisses de la moitié remine aa, bb du poil ce les lines de la motte de la toile qui étoient levées au coup précédent, & on abaisse l'autre moitié, 11, 33, les lisses de la toile qui sont levées, 22, 44, les lisses de la même toile qui sont baisses avec celles du poil; on passe alors la navette dans l'ouverture au-devant du peigne; son sil est indiqué par un point placé dans cette ouverture.

6. Fer de frilé garni de sa pedonne d'ivoire definé de la grandeur dont elles sont. abc, la pedonne, bc de, le ser qui est rond & 2 en longueur deux ou trois pouces de plus que la largeur du velours, ce sil est de laiton. ab, la poire de la pedonne. bc, le corps qui est percé d'un trou, & le long duque la large du velours per la companyation de la pedonne. il y a deux cannelures pour recevoir le fil, qui est ensuite tortillé sur lui -même pour assurer le fil avec la pedonne. La pedonne empêche les fets de frisé de passer à travers la toile ou chaîne de

I etotte.

7. Fourche qui fert à l'ouvrier pour retirer les fers de de-dans les boucles que le poil forme en-deflus de l'étotfle, boucles qui font ce qu'on nomme le frijé.

F, les fourchons de la fourche, entre lefquels la partie b c de la pedonne est reçue. GH, sa tige.

H, partie de son manche.

2. Usage de la fourche pour retirer les fers. A B C D, partie de la piece de velours qui est fabriquée du côté A B inférieur qui est le devant, & seulement en chaîne du côté C D. a, la poire de la pedonne. f, les sourchons, g h, la tige de la sourche. h1, son manche, que l'ouvrier tient avec la main droite, & poussant pour l'ouvrier tient avec la main droite, & poussant fortement vers la gauche, il fait fortir le fer, qui est ensuite replacé dans l'étosse poussant fortement ang des boucles, qui ont fait donner à ce velours le nom de velours srifé.

# PLANCHE C, Signée hhh.

### Velours raz d'Angleterre.

Fig. 1. Cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatriemes d'aune entre les deux listeres. La chaîne est de cinquante portées doubles d'or-

ganfinà trois bouts, pefant deux onces trois quarts Trame de la premiere navette à deux bouts fin,

dont on passe deux coups.

Trame de la seconde navette à vingt ou à trente bouts, qui fait le gros grain, pefant trois onces l'aune; pefe en tout cinq onces trois quarts, à fix onces en couleur & fept onces en noir. Il faut que la chaîne & la trame foient des plus parfaites qua

Remisse de quatre lisses de douze portées & demie chacune.

Peigne de vingt-cinq portées ou mille dents, à quatre fils par dent.

Dans le remisse de quatre lisses les fils de la saîne sont passés dans la maille comme l'eit le fil AC dans la maille B fig. 2. Planche LXIX.

#### Velours frise sans cantre.

Fig. 2. Cette étoffe porte aussi en largeur onze vingt-

Jautriemes da aune entre les deux hierres.

Le velours frisc fans cantre a trois ensouples; seavoir deux ensouples pout la chaîne principale qui fait le corps de l'écoste, & une ensouple pour le poil qui fait le façonné.

le poil qui lait le taçonné.

La première châne est de vingt portées doubles qui s'emboit d'un quart par aune.

La deuxieme châne que l'on tient un peu plus lâche que la première, est aussi de vingt portées doubles d'organsin, pesant les deux chaînes environ une once fix deniers.

Le poil est de vingt portées doubles, qui s'empire de la première de

boit de deux aunes pour une, même organsin que les deux chaînes principales, pesant une once six deniers; en tout de chaîne deux onces douze de-

niers. Trame seconde sorte, nette, pesant une once

dix-huit deniers.

Remisse de quatre lisses pour les deux chaînes principales de dix portées chacune.

Remisse de deux lisses pour le poil de dix por-

Remiste de deux listes pour le pois de sux portées chacune.

Peigne d'acier de vingt portées ou huit cens dents, quatre sils de picces & deux sils de pois dans chaque dent.

Dans le remiste de quatre listes, les sils des deux chaines sont passés dans la maille comme le sil à C dans la maille B, fg. 2. Planche LXVI.

Dans le remiste de deux listes pour le pois, les sils du poil sont passés sir la maille comme le fil à C dur la maille 1, fg. 3. Planche LXVIII.

A C fur la maille B, fig. 3. Planche LXVIII. Les fers font ronds, & on les tire du corps de l'étoffe avec la fourche, comme il est dit dans l'explication de la Planche précédente.

### PLANCHE CI, signée ii i.

Cette Planche & les deux suivantes sont voir les mouvemens successifs des lisses pour la toile & de celle pour le poil, au moyen desquels on sabrique le velours

pour le poil, au moyen desquels on sabrique le velours coupé, en plein.

Fig. 1. Passage du ser. V A, le velours sait; du côté de V il va à l'entacage contenu dans la rainure de l'ensouple de devant. B, bâton placé dereirer le remisse, il est suspense de l'ensouple de devant. B, bâton placé dereirer le remisse, il est suspense de poil. a a, bâ, remisse de deux lisses pour le poil qui y est passage dans la maille, comme le poil AC dans la maille B, fig. 2. Pl. LXIX. Le poil est ployé sur une seconde ensouple placée parallelement à l'ensouple de la chaine ou toile entre les piliers de derrière du métier. AC, la chaîne ou toile passe de derrière du métier. AC, la chaîne ou toile passe de derrière du métier. AC, la chaîne ou toile passe de derrière du métier. AC, la chaîne ou toile passe de derrière du métier. AC, la chaîne ou toile passe de derrière du métier. AC, la chaîne ou toile posse de der une ce mailles du remisse de seux lisses a, bâ du poil sont levées pour las sistements de seux lisses aa, bâ du poil sont levées pour las sistements de seux lisses aa, bâ du poil sont levées pour las sistements de seux lisses aa, bâ du poil sont levées pour las sistements de seux lisses aa, bâ du poil sont levées pour las sistements de seux lisses aa, bâ du poil sont levées pour las sistements de seux lisses aa, bâ du poil sont levées pour las sistements de seux lisses aa, bâ du poil sont levées pour las sistements de seux lisses aa, bâ du poil sont levées pour las sistements de seux lisses au partier de seux lisses au la côté de seux lisses au partier de seux lis pos, & les deux liftes aa, bb du poil sont levées pout laisser passer les retressences en profile ne f, dans l'espace triangulaire entre le peigne & le point A; l'introduction du ser est suive d'un coup du battant x y pout le saire approchet du velours déjà sait, & en même tems le saire se dresser, c'est à quoi sert sépécialement le battant brisé dont on a donné la description. Dans les sept sigures suivantes; les mêmes lettres indiquent les mêmes objets. mêmes objets.

2. Premier, coup de navette après le passage du ser; le poil A pP est baisse, & la premiere lisse de toile 1 1 levée, on passe ensuire la navette dans l'ou-verture au-devant du peigne, son fil est indiqué par un point; cette opération est suivie d'un coup de battant.

3. Second coup de navette après le passage du fer, le poil ApP est levé avec toutes les lisses de toile, excepté la quatrieme 4.4 qui est bassisée. C'et dans cet état que l'on passe la navette dont le fil est indiqué par un point dans l'ouverture au - devant

### PLANCHE CII, fignée k k k.

Fig. 4. Troiseme coup de navette après le passage du fer, le poil Ap P est bailsé, & la seconde lisse de toile 2.2, toutes les autres son levées. C'est dans cet état que la navette est lancée dans l'ouverture. qui est au-devant du peigne, son fil ou trame est

indiqué par un point. 5. Passage du second ser; toutes les lisses de toile 1 1, 22, 33, 44, 55, 66, font remiles de niveau, le poil feulement est levé. F, profil du fer pais au-devant du battant entre le poil ApP en-dessus, & la toile AC en-dessous. Cette opération qui est fuivie d'un coup de battant termine la demie course des lisses de la toile,

6. Quatrieme coup de navette; le poil A p P est baisse, étant levées on passe la navette, dont le fil ou la trame est indiquée dans l'ouverture au-devant du battant par un point.

#### PLANCHE CIII, signee 111.

Fig. 7. Cinquieme coup de navette; le poil ApP est levé, ainfi que toutes les lisses de la toile, excepté la troiseme 33. On passe alors la navette dans l'ouverture entre le poil les cinq lisses qui sont levées & celle qui est abaisse; le fil de la navette est indiqué par un point au - devant du petgne, ce fil est ensuite servé auprès de l'étoffe par un coup du battant. coup de battant.

coup de battant.

8. Sixieme coup de navette; le poil ApP est abaissé, & la cinquieme liste 95, toutes les autres listes de la toile sont levées, c'est dans cet état que l'on passe la navette dans l'ouverture au-devant du peigne, son si indiqué par un point se trouve audellus du poil & du fixieme des fils de la toile qui sont abaissés par la cinquieme liste. Ce coup termine la course de la toile. On recommence ensuite comme à la sig. 1, 19. I.C. I. en plaçant le premier ser que l'on dégage de l'étoste en coupant les boucles du poil qui le renferment avec le rabot, comme il sera dit ci-après.

9. Profil du velours frisé vu au microscope pour faire connostre ses différentes instexions autour des tra-

Profit du velouis ruie vu au microicope pour faire connoître fes différentes inflexions autour des trames.  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$ ,  $d_4$ ,  $c_5$ , cinq fers pour former cinq rangs de boucles en-deffus de l'étoffe.  $i_2$ ,  $i_3$ ,  $i_4$ ,  $i_5$ ,  $i_5$ ,  $i_7$ ,  $i_8$ ,  $i_9$ , ifond, comme on le voit dans les figures du faini, les trames impaires 1, 3, 5, 7, 9, allurent le poil dans le corps de l'étoffe, on voit par cette figure combien le poil s'emboit dans le velouts plus que

la chaîne.
10. Profil du velours raz; il est en tout semblable au 

& contiennent encore les fers à rainures qui les ont

12. Une des houpes du velours coupé séparée du corps Jac des Boupes au velours coupe teparce au corpo-de l'étofté & vue au microfoçae. a, parties où le poil a été coupé. 1 & 3, emplacement des deux trames en-deflus du poil, 2, emplacement d'une trame en-deflous du poil; c'eft par le moyen de ces trois trames qu'il demeure fixé à la toile de

#### PLANCHE CIV, fignée mmm.

Fig. 1, Fer de coupé. Sa longueur be doit être de quel-ques pouces de plus que la largeur de l'étoffe, qui a ordinairement onze vingt-quarriemes d'aune entre les deux lisseres. ab, coude ou crochet te-nant lieu de la pedonne des fers de frisé; il empêche, étant tourné de maniere que le bout a ne touche ni à la toile qui est en-dessous, ni au poil qui est en-dessus, que le ser passe à travers l'un ou l'autre, lors de son introduction. D'autres ou-vriers préferent d'armer le ser d'une pedonne creuse, dans le canon de laquelle son extrémité creuse, da est placée.

est placée.

1. bis. Le ser de coupé vu au microscope. A BCDE, le fer que l'on a fracturé dans le milieu pour y placer sa coupe ou prosil dessiné plus en grand; dans cette figure le côté plan du côté de C est celui auquel le peigne s'applique, & l'autre côté qui est un peu arrondi du côté de D, est tourné du côté de l'ouvrier. 1 & 2. , la rainure dans laquelle coule la lame tranchante du rabot; ces sers sont de laiton & tietée à la filiere. & tirés à la filiere.

2. Le rabot qui fert à couper les boucles. Ces boucles étant coupées forment le poil du velours : le rabot, étant coupées forment le poil du velours : le rabot, vu du côté de l'ouvier qu'ien fait talgae, et d'effiné de la grandeur effective dont il est. AB CD., platine de fer ou fust du tabot. EF, traverse de fer qui, au moyen de deux vis placées de l'autre côté, sert à fixer la lame tranchante avec le sustre. 23, 3, la lame tenue en presse entre ces deux pieces avec plusseurs morceaux de cartes à jouer. 1 de 2, par-tie de la lame pui coule dans la rapure de fixe de tie de la lame qui coule dans la raimire des fers de

3. Le même rabot vu du côté opposé. a b c d, le fust; sa partie inférieure a b est amincie en busau. f, vis qui entre dans un trou taraudé de la traverse. e, écrou qui serre la vis fixée à l'autre extrémité de

et la traverfe.

4. Profil du rabot. F, extrémité de la traverfe. e, é crou qui ferre la vis de l'autre extrémité pour fixer le fer entre la traverfe & le fult dont on voir le bi-

reau.

5. La traverse vue du côté opposé à celui où elle este représentée βg. 2. E. vis dont le quarré, après avoir traversé le fust, est reque dans l'écrou e de la f.g. 3. F, trou taraudé qui reçoit la vis β de la meme

le tranchant. 2, le talon. 1;2, partie qui coule dans la rainure des fers. Cette lame, qui est d'acier, doit être bien affilée; c'est un ouvrage du coute

lier.

7. Velours coupé vu au microscope & en perspective pour saire entendre l'usage du rabot. 1 K., partie de la piece de velours dont le prolongement en avant va à l'ensoipel de devant. I KD E, partie du velours coupé entierement achevé, & dont on a retiré les sers. ABSS, partie de la châne ou toile qui va à l'ensoipel de derriere. AC, s'econd fer de coupé engagé dans les boucles du dernier rang que le poil forme autour de lui. EF, premier ser de coupé en partie dégagé & en partie engagé dans les boucles du rang antérieur. Er, boucles coupées par la lame 1 2 3 du rabot, ce qui laisse le ser à découvert dans cette partie. 1, boucle sous laquelle la pointe de la lame est prête à entrer pour la couper de dessous en-dessus, ainsi que les suivantes jusqu'au point D; alors le premier se est entrer pour la couper de dessous en-dessus, ainsi que les suivantes jusqu'au point D; alors le premier se est entrer pour la couper de dessous en-dessus, ainsi que les suivantes jusqu'au point D; alors le premier se est entrer pour la couper de dessous en-dessus en la mental degagé, on l'enleve pour mier fer est entierement degagé, on l'enleve pour le repasser dans l'étosse au-delà du second ser, qui devient alors le premier, ainsi de suite alternativement.

Ce sont les boucles qui entourent le second ser qui servent de point d'appui & de guide à la par-tie insérieure du sust du rabot, ensorte que l'ouvrier en tirant le rabot de gauche à droite, le presse aussi en-devant contre le premier ser.

8. Taillerolle tenant lieu du rabot pour couper le

poil du velours; c'est une plaque d'acier abcd, fendue dans une direction 1, 2, telle que la figure le fait voir; la pointe 1 est un peu relevée endevant, pour entrer dans la rainure du premier ser, tandis que l'autre partie 1 b s'applique comme le fust du rabot contre le second. Il faut beaucoup plus de dextérité & d'habitude pour se servir de la taillerolle que pour se servir du rabot, avec sequel on court moins de risque de couper l'étosse.

### PLANCHE CV, signée nnn.

Velours d'Hollande à trois lisses.

Ce velours, qui est de l'espece des velours coupés, porte en largeur onze vingt-quatriemes d'aune entre les deux lisieres.

La chaîne ou toile contient trente-sept portées &

La chaine ou toile contient trente-lept portées & demie simples d'organsin, bien monté & de parsait tirage, teinte en crue, pesant crue neuf deniers.

Le poil, vingt-cinq portées simples même organsin teint en crue, sept aunes pour une, pesant les sept aunes pour une d'étoste une once dix-huit deniers.

Trame à un bout d'organsin crue pesant l'aune une conce dura deniers.

once douze deniers; en tout plus ou moins, trois onces quinze deniers.

Remisse de trois lisses pour la toile de douze portées chacune.

Remisse de deux lisses pour le poil de douze portées chacune.

Peigne de vingt-cinq portées ou mille dents; trois fils de toile & deux fils de poil dans chaque dent. Dans le remisse de trois lisses pour la toile, les fils de

la chaîne font paffés dans les mailles comme le fil A C dans la maille B, fig. a. Planche LXIX. Dans le remiffe de deux liffes pour le poil, les fils font auffi paffés de la même maniere dans la maille.

Velours uni à quatre lisses.

Ce velours, qui est aussi de l'espece des velours coupés, porte en largeur onze vingt-quatriemes d'aune en-tre les deux lisieres.

La chaîne ou toile contient quarante portées doubles

d'organfia pelant environ une once l'aune.

Le poil & la trame de ce velours font des mêmes qualités que le poil & la trame du velours à fix liffes que l'on trouvera dans une des Planches fuivantes.

Remisse de quatre lisses pour la toile de dix portées chacune

Remisse de deux lisses à colisse pour le poil, de dix portées chacune

portees chacune.

Dans le remisse de quatre lisses pour la chaîne ou toile, les fils sont passes dans la maille comme le fil A C dans la maille B, ßg. 2. Planche LXIX.

Dans le remisse de deux lisses pour le poil, les fils sont passes dans les colisses.

Peigne de même, quatre fils de toile & deux fils de poil dans chaque dent.

### PLANCHE CVI, signe'e 000. Velours à six lisses façon de Genes.

Fig. 1. Cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatriemes d'aune entre les deux lisieres.

La chaîne appellée toile, contient soixante por-tées simples d'organsin, pesant l'aune environ une once. Les deux poils sont de vingt portées doubles. once. Les deux poils sont de vingt portées doubles. Les rois poils sont de vingt portées triples. Les quatre poils font de vingt portées quadruples. Les deux poils & demi sont de vingt portées, moité doubles moité triples. Les trois poils & demi sont de vingt portées, moité triples moité quadruples. Les quatre poils & demi sont de vingt portées, moité quatre fils par boucle & moité cinq. Il faut six aunes de poil pour une aune de velours. Les poils doivent être d'un organssin d'un parfait it agre. & hier, apparérés d'environ vingt. parfait tirage & bien apprêtés, d'environ vingt-cinq deniers l'essai : les trois poils doivent peser demi-once l'aune, & pour une aune de velours, il faut trois onces d'organsin, & les autres à proportion. Pour faire un beau velours qui ne peluhe & n'éfiloque point, il faut un organsin d'une bonne nature.

bonne nature.

On peut employer des organsins de Piémont montés à trois bouts, en ne mettant que deux fils dans la boucle pour les trois poils, lesquels doivent toujours peser deni-once l'aune.

La trame belle & nette, la trame Sainte Luciè première sorte ou celle d'Espagne est la meilleure; il doit en enter demi-once par aune.

Remissa de fix lisse nour la toile, de dix portées

Remisse de six lisses pour la toile, de dix portées chacune.

Remisse de deux lisses à colisse pour le poil, de

dix portées-chacune.

Dans le remisse de six lisses pour la toile, les fils de la chaîne font pallés dans la maille comme le fil A C dans la maille B de la fig. 2. Planche LXIX. Peigne de vingt portées ou huit cens dents, fix files de toile & deux fils de poil dans chaque dent.

Maniere dont on fabrique les velours à Genes,

La toile est composée de soixante-trois portées de quatre-vingts fils chicune; le poil est composé de qua-rante-deux portées d'organsin à trois bouts, à deux fils par boucle pour les trois poils, & à quatre bouts pour les quatre poils à deux fils par boucle; la premiere navette est en soie grèze à un bout, suivant la grosseur du brin; la deuxieme navette est d'une trame double & tordue au moulin; le peigne a huit cents quarante dents, six fils de piece & deux de poil par dent.

#### Peluches unies.

2. Les peluches different des velours en ce qu'au lieu de fers de coupé, on emploie de petites tringles de bois, qui ont une rainure comme les fers & servent

bois, qui ont une rainure comme les fers & lervent au même usage.

Les peluches ordinaires ont en largeur onze vingt-quatriemes d'aune entre les deux liseres.

La chaîne principale appellée voile, est composée de quarante portées simples d'organsin à deux bouts, pesant environ quinze à dix-huit deniers l'aune.

Le poil dix portées simples, même organsin que la toile, ou un peu plus sin, si l'on ne la veut pas si fournie en poil. Il saut ourdir depuis quatre aunes jusqu'à six aunes de poil pour faire une aune de peluche: c'est suivant la hauteur des fers.

Remissie quare lisses pour la toile de dix portées chacune.

portées chacur

Dans le remifle de quatre lisses pour la toile, les fils de la chaîne sont passés dans la maille comme le fil A C dans la maille B, fig. 2. Planche LXIX. Remisse d'une lisse pour le poil de dix portées. Peigne de vingt portées ou huit cens quatre fils de toile & un fil de poil chaque dent.

# PLANCHE CVII, signée ppp.

Velours frise, fond fain sans cantre, monte sui trois ensouples.

La largeur de cette étoffe est de onze vingt-qua-triemes d'aune entre les deux lisseres.

triemes d'aune entre les deux lineres.

La chaîne principale eft de quarte-vingt portées simples pour le fatin pesant une once.

La feconde chaîne est de quarante portées simples pour le taffetas pesant douze deniers.

La troisene chaîne ou le poil pour faire le frisé qui

s'emboit de trois aunes pour une, vingt portées dou-bles pesant les trois aunes, une once douze deniers. Trame nette & égale, deux onces; en tout dans

l'aune cinq onces. Remisse de cinq lisses pour le fatin de seize portées

Remisse de quatre lisses pour le taffetas de dix por-

Remitte de quate met des chacune.

Dans le remisse de cinq lisses pour le satin, les fils de la premiere chaîne sont passés dans la maille comme le fil A C dans la maille B, fig. 2. Planche LXIX.

Dans le remisse de quatre lisses pour le tassetas, les fils de la seconde chaîne sont de même passés dans la

Remisse de deux lisses pour lever le poil, de dix

Remisse de deux lisses pour rabattre le poil, de dix portées chacune.

Dans le premier des deux remisses de deux lisses pour le poil, les fils sont passés sur la maille comme le fil A C sur la maille B, fig. 3. Planche LXVIII.

Dans le second remisse pour le poil, les fils sont passés sons la maille comme le fil A C sous la maille B, fig. 3, mem. Planche

pallés 100s 18 Hause. B, fig. 2. méme Planche. Peigne d'acter de vingt portées ou huit cens dents.

De la premiere chaîne, huit fils De la feconde, quatre fils Du poil, deux fils. Quatorze fils dans chaque dent.

#### PLANCHE CVIII, Signe's 999.

Velours frise, coupe, fond satin 1000 requetins.

Cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatriemes d'aune entre les deux lisieres.

La chaîne contient soixante-quinze portées simples d'organsin à trois bonts pesant l'aune deux once

Le poil est à trois ou quatre bouts d'organsin sur aque roquetin pour faire le velours.

Chaque roqueun pour taire e velouis.

Il en faut trois aunes & demie pour en faire une.
Les trois aunes & demie pour les mille roquetins doivent pefer quatre onces fix deniers.

Trame fermette & égale, deux onces dix-huit deniers; en tout l'aune doit pefer neuf onces.

La choling eff lardée à travers le corps. & n'est point

La chaîne est lardée à travers le corps, & n'est point passée dans les maillons, il n'y a que les roquetins. Remisse de cinq lisses de quinze portées chacune

pour le fatin. Dans le remisse de cinq lisses pour le satin, les sils de la chaîne ou toile sont passés dans la maille comme le fil AC dans la maille B, sig. 2. Planche LXIX. Remisse de deux lisses de six portées un quart cha-

cune pour lever les roquetins.
Remisse de deux lisses de six portées un quart cha-

Remisse de deux litles de six portées un quart cna-tune pour rabattre les roquetins. Dans le remisse de deux lisses pour le poil des roque-tins, les sits sont passés sur la maille comme le fil AC sur la maille  $B_3$   $fg_3$  3. Planche LXVIII. Dans le remisse de deux lisses pour le rabat, les mê-mes fils de roquetins sont passés dessous la maille com-tre le fil AC sous la maille  $B_3$   $fg_3$ , 2. de la même Planche

Peigne d'acier de douze portées & demie ou cinq cens dents.

Douze fils de piece ou chaîne & deux fils de poil

#### PLANCHE CIX, Signée rrr.

des roquetins, font par dent quatorze fils

Velours frise, coupe, fond satin, 1600 requetins.

Cette étoffe porte aussi en largeur onze-vingt-quatriemes d'aune entre les deux lisieres.

La châine est de quarte-vingts portées simples d'or-gansin à trois bouts , pesant l'aune deux onces. Il y a trois bouts organsin sur chaque roquettin ; il saut quarte aunes de poil pour faire une aune de velours : les quatre

aunes doivent pefer quatre onces douze deniers.

Trame de Pays, feconde forte égale, une once dixhuit deniers; en tou l'aune pefe huit ontes fix deniers.

Remifle de cinq lifles de feize portées chacune pour le fatin qui n'est point passe fe corps.

Dans le remisse de cinq lifles pour le fatin, les fils de la châne y font passe comme le fil A C l'est dans la maille B , sig. 2. Planche LXIX.

Remisse de deux lisses de dix portées chacune pour lever les fils des roquettes.

lever les fils des roquetins.

Remisse de deux lisses de dix portées chacune pour

rabattre les roquetins.

Dans le premier remisse de deux lisses pour les ro-quetins, leurs fils sont passés sur la maille comme le fil A C sur la maille B, fig. 3. Planche LXVIII. Dans le second remisse pour rabature les fils des ro-quetins, les fils sont passés sous la maille comme le fil A C sur la maille B, sie a, de la maille comme le fil

A C fous la maille B, fig. 2. de la même Planche.

Peigne d'acier de vingt portées ou huit cens dents;
huit fils de piece & deux fils de poil dans chaque dent font dix file

### PLANCHE CX, fignée sssi

Velours frise, coupe, fond or.

Cette étoffe, la plus riche de toutes, porte en latgeur onze vingt-quatriemes d'aune.

genr onze vingerquatientes a unite.

La chaîne principale est de cinquante portées simples
grosse die cioc, ou cinquante portées doubles soie moyenne,
pesant l'aune une once dix-huit deniers.

La seconde chaîne nommée poil, contient dix portées simples aussi de grosse seile sert pour le sliage: l'aune pese neuf deniers.

1000 roquetins d'organsin, quatre aunes pour une

les quatre aunes pesent quatre onces.

Trame pour le corps de l'étoffe, deuxieme sorte; pelant l'aune environ deux onces

Trame pour l'accompagnage de la dorure premiere forte, une once.

Dorure, or lisse, 7 S, pour l'aune, quatre onces douze deniers; en tout l'aune pese treize onces quinze

Remisse de quatre lisses pour la chaîne principale de

douze portées & demie chacunc.

Dans ce remifie les fils de la chaîne sont passés sur la maille, comme le fil A C sur la maille B, fig. 3. Planche LXVIII.

Che LXVIII.

Remiffe de quatre liffes pour le rabat de la chaîne de douze portées & demie chacune.

Dans ce remiffe les mêmes fils de la chaîne font paffés fous la maille 3, comme le fil A C fous la maille B,

paires tous la maute, comme ient à C tous la maute B, fig. 2, de la même Planche.

Remisse de quatre lisses à grand colisse pour le poil d'accompagnage de douze portées & demie chacune.

Dans ce remisse, les fis de la séconde ensouple y sont passés dessitus & dessous la maille.

Remisse de deux lisses basses pour les sils des roque-tins, de douze portées & demie chacune.

tins, de douze portées & demie chacune.

Dans ce remifie les fils qui viennent des roquetins font passés fur la maille, comme le fil A C sur la maille B, Jss. 3. Planche LXVIII.

Remissé de deux hisses hautes pour le rabat des sils des roquetins, de douze portées & demie chacune.

Dans ce remissé les fils sont passés sons la maille, comme le fil A C sous la maille B, Jss. 2. de la même

Planche. Peigne d'acier de douze portées & demie ou cinq cens dents; dans chaque dent huit fils de chaîne, deux fils de poil, deux de roquetins; en tout douze fils.

Les roquetins doivent être montés à trois ou à qua-tre bouts d'organiin, pourvu qu'ils n'excedent pas le poids de quatre onces; les quatre aunes en mille ro-quetins: ces quatre aunes ne font qu'une aune d'étoffe.

#### . PLANCHE CXI, Signée ett.

Cette Planche contient deux sortes d'escalettes, les espolins & la navette.

Fig. 1. Escalette servant à contenir les cordes du sample Etcalette lervant a content les cordes du lample & le deflein lorfqu'on en fait la lecture. A B, la principale piece de l'efcalette, dans chacune des entailles de laquelle on place autant de cordes du fample qu'il y a de rangs de carreaux fur la largeur de chaque division du dessens ainsi le dessens caracte. de enque divinon du deficir a la fire de tente etant fur du papier de huit en dix, par exemple, on placera huit cordes du fample prifes de fuite dans chacune des entailles de l'elcalette. A C<sub>3</sub> regle qui s'applique fur le corps de l'elcalette pour enfermer les cordes dans les entailles. A D<sub>3</sub> autre regle qui s'applique fiir la première; c'est entre ces deux reples regles qu'on place le dessein. a, cheville pour fi-

xer les trois pieces ensemble.

Fig. 2. Escalette double servant aussi à lire les desseins. 2. Elle est composée de quatre pieces. A B, la piece coudée extérieure qui renserme celle qui a des entailles des deux côtés. Au-devant de cette piece sont deux regles fixées par les chevilles ou vis a & b; c'est entre ces deux dernieres pieces que le dessein doit être placé.

fein doit être placé.

3. Partie de la piece coudée de l'écalette vue en perfpective. A, coude de la piece: il y en a un femblable du côté de B, qui n'a pu être réprésenté à
cause du peu de largeur de la Planche. a, trou
pour recevoir la cheville. 1 6 2, rainure horisont de qui reçoit le tenon de la piece suivante.

4. La piece entaillée de l'écalette. 1 6 2, tenon qui
entre dans la rainure de la figure réprésence.

entre dans la rainure de la figure précédente. C, D, entailles d'un côté de l'éfeaiette. E, F, G, H, I, K, L, M, N, féparations des entailles dans lefquelles les cordes du fample sont placées lors de la Léthe. Le des les cordes du fample sont placées lors de la Léthe. cture du dessein.

f. O P, partie d'une des deux regles qui s'appliquent à la face des entailles.

6. Efpolin garni de fon canon chargé de foie. E G, le corps de l'efpolin qui eft de buis. F, trou garni d'un anneau de verre par lequel fort le fil dont le tuyau eft chargé. H I, le canon fur lequel eft la foie qui fert de trame pour le broché, ou le fil d'or ou d'argent, fon broche, respectivelle.

lett de trame pour le broché, ou le fil d'or ou d'argent, si on broch avec ces matieres.

7. Espoin double. A E, le corps de l'espoin. B & D, les trous ou yeux par lesquels les soies sortent. C, separation des deux cases, dans chacune desquelles il y a un canon. 4 b, axe ou efficie des canons, garni de deux birns de baleine ou de plume 1 & E, sisses avec un fil au point b. Ces barbes de plumes stortent en dedass du canon. & empechent cui l'en canon. tent en dedans du canon, & empêchent qu'il ne tourne trop librement.

tourne trop ibrement.

8. Navette vue en perspective & garnie d'un tuyau revêtu de trame. A B, le corps de la navette qui est de buis, & est d'environ un tiers plus long que la figure ne le représente, la largeur du format n'ayant pas permis de lui donner plus d'étendue. F, trou carri d'un gil de verse pas league (ne la corps d'un gil de verse pas league (ne la corps d'un gil de verse pas league (ne la corps d'un gil de verse pas league (ne la corps d'un gil de verse pas league (ne la corps d'un gil de verse pas league (ne la corps d'un gil de verse pas league (ne la corps d'un gil de verse pas league (ne la corps d'un gil de verse pas league (ne la corps d'un gil de verse pas league (ne la corps d'un gil de verse pas league). garni d'un œil de verre, par lequel sort la trame du tuyau. A a, B b, pointes de ser aux extrémités de la navette: au dessous en a b est le profil de la navette.

#### PLANCHE CXII, signée uuu.

Rouet à canettes vu du côté de la manivelle & accom-pagné du gec sur lequel passe la soie qui vient du volant,

Fig. 1. Le rouet à canettes vu en perspective. A B, CD, les patius du pié assemblés par une entretoise E F, & soutenus par quatre boules a & c. FG, les deux montans. En G est la têre de la vis qui sert à remonter la roue insérieure. H, roue supérieure. O, la manivelle par laquelle on la met en moouvement. K, broche. Kl. M, le fil qui passe si le gec & vient du volant M. N, vis qui sert à bander la corde sans fin de la seconde roue, comme la vis G sert à bander la corde de la premiere; der la corde fans fin de la feconde roue, comme la vis G fert à bander la corde de la premiere; au-devant est la tablette sur laquelle l'ouvriere pose les canons & les tuyaux vuides & chargés, O P, volant dégami de foie. PQ R, fil de soie qui vient du volant STV.

2. Partie du montant & de la figure premiere vu du côté de la broche. a b, la broche. c, d, les deux poupées faites de ners de bœus. e, bobine sur la quelle passe la corde de boyau de la feconde roue du rouet.

3. La broche représentée s'éparément & garnie du

La broche représentée séparément & garnie du tuyau cd.

4. ef, tuyau de roseau, vuide. fg, le même tuyau chargé de soie; c'est en cet état qu'il prend le nom de canette. s. hi, canon vuide; à côté est le même canon chargé

# PLANCHE CXIII, Signee xxx.

Développemens du rouet à canettes, & le rouet fervant à garnir les volans,

vant a garini les volans,
Fig. 1. Elévation géométrale du rouet vu du côté des roues. A B, le patin. a & b les boules. H, premiere roue. I, feconde roue fur la noix de laquelle paffe la corde fans fin de la premiere roue, dont la manivelle est indiquée par la lettre O. G, vis qui fert à lever l'étrier de la premiere roue.
2. Coupe horisontale des deux montans où on voit les rainures dans les quelles coulers, les câtés de l'ét.

rainures dans lesquelles coulent les côtés de l'é-

3. L'étrier qui fert à remonter ou descendre la seconde roue I. gi, gi, les côtés de l'étrier qui coulent dans les rainures des montans. En g est un trou taraudé qui reçoit la vis G de la fg. 1. & en i, i sont les trous qui reçoivent les tourillons de l'axe de les trous qui reçoivent les tourillons de l'axe de

la roue I.

4. Le gec vu en perspective & en sace. abcd, pié du gec, ou jet, soutenu par quatre boules. of, gh, les en contane fix. traverse arrondie en-deslus, deux montans. fg, traverse arrondie en-dessus, fur laquelle est attaché un canon ou baguette de verre sur laquelle passe la foie que l'on devide de dessus les voians, i k ou lm, broches de sil-de-ser la fue la consequence de la consequence del consequence del consequence de la consequence de fur lesquelles on enfile les rochets garnis de la foie que l'on veut devider.

5. Le rouet servant à garnir les volans.

## PLANCHE CXIV, Signée yyy.

Cette Planche contient trois fortes de tempia, savoir le tempia à corde, celui à bouton, & celui à vis.

Letempia, aini qu'on nomme cet instrument à Lyon, fert à l'ouvrier pour tenir l'étoffe étendue en largeur; pour cela on pique les pointes dont ses extrémités sont garnies, dans les lisseres de l'étoffe, ce qui les écarte l'une de l'autre, autant que le tempia a d'étendue; sans cette précaution les différentes duittes de la trame auroient bien-tôt resservé la chaîne de l'étoffe au point que le peigne ne pourroit plus ensonces autant qu'il est que le peigne ne pourroit plus enfoncer autant qu'il est nécessaire, les duittes suivantes.

que le peigne ne pourroir plus entoncer autant qu'il elf nécessaire, les duittes suivantes.

Fig. 1. Tempia à corde. ABC, DEF, les deux parties du tempia entierement semblables l'une à l'autre.

AB & EF, les pointes qui doivent entre dans la listiere de l'étosse; elles sont recouvertes par une petite plaque de ser ou de cuivre de maniere à ne point paroître lorsque le tempia est en place, ou bien on réserve au bois dont cette machine est faite une petite faillie qui recouvre les pointes, comme on le voit en 6 & en f, dans la figure qui est au-dessus. Il faut imaginer la même saillie à toutes les autres figures de la Planche. H, J, K, L, M, N, O, distrentes dents sur lesquelles pafent les révolutions d'une corde sans sin, qui avec les dentelures forme une espece de crémaillere, au moyen de laquelle on allonge ou on accourcit le le tempia. G, tourniquet fixé à une des pieces par le moyen d'une vis; on tourne ce tournique comme la figure le représente, après que les pointes des extrémités du tempia sont fichées dans les deux lissers, & qui on a abailsé sur l'étosse les extrémités. C & D, les deux pieces qui composent le tempia.

2. Tempia à bouton vu en plan du côté opposé celui qui s'applique à l'étoffe. A B C D, la piece à queue. G L M K, la piece à fourchette. F, bouton qui coule à rainure & languette entre les deux côtés de la fourchette pour se placer sur l'extrémité E de la piece à queue C D, après que les pointes des deux pieces sont entrées dans les lisses res, & que la queue Da été abattue dans la fente de la fourchette. I K, cheville fervant de char-niere aux deux pieces. On peut alonger ou accourcir le tempia, felon qu'on place cette cheville dans l'un ou l'autre des trous des deux pieces

que l'on voit dans la figure suivante, 3. Le même tempia en perspective. Les mêmes lettres designent les mêmes objets.

### SOIERIE.

Fig. 4. Tempia à vis vu en plan.

5. Le même tempia vu en perspective.

6. Balcule & vis de ce tempia. ab, piece de fer dans laquelle en b est pratiqué l'écrou qui reçoit la vis e d de la bascule. d, trou de la charniere. e, couverçle de l'ouverture par laquelle on fait entrer vercie de l'ouverture par laquielle on rait entret le bouton. f, extrémité de la bafoule fur laquelle vient repofer le bouton comme dans la fg. 3. g, élévation du bouton. h, coupe ou profil du tempia, entre le couvercle E & le bouton F des fg. 4. & c, c[pace où font pratiquiées les rainures qui reçoivent les languettes inférieures du bouton.

# PLANCHE CXV, signée 277.

Différens outils & la maniere de tordre une nouvelle chaîne à la suite d'une piece qui est prête à sinir.

Fig. 1. Forces fervant à couper.

2. Passette pour passer les soies dans les maillous.

3. Passette pour passer les soies en peigne.

4. Epluchoir.

Pinces.

6. Maniere de joindre une nouvelle chaîne à une autre prête à finir, ce qu'on nomme tordre. A B, envergeure de la piece qui finit. CD, envergeure de la nouvelle piece, l'une & l'autre par fils; les deux chaînes font nouées enfemble, comme on voit audeflous de E; l'opération de vordre fe fait en joignant les fils d'une des chaînes à cetx de l'autre un hun pour cels on prend ages deux dejures de la lautre un hun pour cels on prend ages deux dejures de la control de guant to ind at the state of the state of the state of a un; pour cela on prend avec deux doigts de la main gauche un fil de chacune des chaînes, on les éleve comme on voir en E en les tordant l'un fur l'autre, on les détache du nœud total des deux chaînes; alors achevant de tordre de la main droite, on les couche le long du fil de la nouvelle chaîne sur lequel on tord l'extrémité des deux fils.

Fig. 7. A, les fils tordus l'un sur l'autre par la main gauche. B, les mêmes fils tordus par la main droite sur le fil de la nouvelle piece.

La main gauche tordant deux fils des deux chaines, un de chacune.

9. La main droite tordant le doublage précédent sur le fil de la nouvelle chaîne, qui peut, après que tous les fils sont terdus, passer à travers le corps, le remisse, le peigne, pour prendre la place de la chaîne employée à la fabrication de la piece d'étoffe qui vient de finir, à laquelle la nouvelle chaîne fert de continuation.

## CINQUIEME SECTION.

Contenant la maniere de chiner la chaîne de certaines Etoffes; les différens nœuds en usage dans la Fabrique; la maniere de faire les lisses. Les calendres & autres machines servant à appréter les Etoffes après qu'elles sont fabriquées.

#### PLANCHE CXVI, fignée aaaa.

Maniere de chiner la chaîne des étoffes, & développement de l'établi sur lequel on fait les ligatures.

Fleure I. Ployage de la chaîne sur l'asple. ABCDE, banque ou sellette de l'asple. GH, son axe. 1, sa manivelle. L'axe ou arbre de l'asple est garni de pointes auxquelles on accroche les différentes portées de la chaîne. KL, rateau pour guider la chaîne sur l'asple. M, lanterne sur laquelle la chaîne est rousée. ab, c'd, les patins du potte-lanterne. e. f. les montans qui la signorporte - la triante e, f, les montans qui la supportent. N, quarré où étoit une manivelle lorsqu'on a relevé la chaîne de dessiss l'ourdisson. Après que la chaîne est relevée par partie de dessis l'oppe, on porte les dissers écheveaux qui la composent sur la machine suivante, pour en faire les ligatures.

 Etabli pour les ligatures des écheveaux des chaînes chinées. ABCD, la table garnie de rebords. ab cd, les piés affemblés par des traverses. Le long des c a, les pies aitembles par des traverles. Le long des deux grands côtés de la table; il y a une coulifié dans laquelle coule le porte-bobine mobile. F, bobine fixe qui n'a que le mouvement de rotation. G, bobine mobile qui peur, outre le mouvement de rotation, s'approcher ou s'éloigner de l'autre bobine: c'eft fur ces deux bobines qu'on place un des éche-veaux de la chaîne, on renferme dans des rouleaux de papier. en fuit re rouverte dans des rouleaux de papier. en fuit re rouverte dans des rouleaux de papier. 

qu'on veut former. 3. Profil de l'établi. C & D, les rainures; la premiere est occupée par le porte-bobine, la seconde est vuide, 4. Le porte - bobine qui doit entrer dans la rainure D

Le porte - bobine qui doit entrer dans la rainure D de la figuer précédente.
 Le porte - bobine vu en perspective. G, la broche sur laquelle tourne la bobine.
 Bobine vue en perspective.
 Citée 17. à l'article Chiner des Etoffes, dans l'Encyclopédie, dessein proposé à exécuter en velours chiné.
 Anymorbhé du dessein proposé à exécuter con la contraction des la contraction des la contraction.

velours conne.

8. Anamorphose du dessein précédent, rendue six fois plus longue à cause que le poil du velours pro-

posé s'emboit six sois plus que la chaîne, ensorte qu'il faut six aunes de poil pour faire une aune de velours.

# PLANCHE CXVII, signée bbbb.

Maniere de chiner la chaîne des siamoises pour meubles, des taffetas, ou autres etoffes.

es taffetas, ou aures etoffes.

Fig. 1. Echantillon de fiamoise chiné en une seule couleur, à deux nuances. Cette étosse est rayée par bandes; les unes comme CD, de la couleur qui fait le sond de l'étosse, qui dans l'exemple est jaune; les autres bandes comme Bb, Ff sont blanches & chinées de bleu. Aa, Aa, parité de la châine qui est restée découverte pour prendre la teinture de la nuance soncée, ainsi qu'il est marqué par la bande de parchemin, fig. 2. où les lettres A, a., AA, a e marquent les endroits où il saut faite les ligatures qui fixent les rouleaux de papier fur les parties de la châine qui doivent être réservées en blanc. Ee, Ee, partie de la chaîne de la feconde rayure, nuance soncée qui a été recouverte par les rouleaux de papier; les points Ee répondent aux points A & a de la fig. 2.

Bb, partie de la chaîne qui est restée découverte pour recevoir la teinture de la nuance claire. Cette partie répond à une des divisions B & ou B B b de la bande de parchemin, fig. 3. où les lettres b, B: b b, B B marquent les endroits où il faut faire les ligatures des rouleaux de papier qui enveloppent la chaîne. Ff, partie de la châine de la seconde rayure, nuance claire, qui a été recouverte; les points F & frépondent aux points B & b de la fig. 3.

2. Bande (ur laquelle on a pris les mesures de la longueur & de la distance de la nuance soncée, pour être transportée le long de l'écheveau, fig. 2. de la Planche précédente, & faire par ce moyen connoître les endroits qu'il faut couvrir & ceux où il faut saire les ligatures. On observera que la longueur des bandes doit être contenue exactement dans la circonsérence de l'écheveau.

3. Bande pour la feconde nuance.

4. Echantillon de taffetas chiné en plusieurs couleurs.

C'est, dans s'exemple, le rouge & leverd. Le rouge qui a deux nuances est indiqué par la reinte soncée. AG, partie du milieu du dessein; les parties AB, EF sont rouges, & les parties BC, DE, FG, sont vertes. Les longueurs des premieres qui sont deux nuances, & le lieu des ligatures, sont indiqués par les mêmes lettres AB, EF, ef, de la fig. 7. & les longueurs des secondes le sont par les lettres BC, DE, FG, de la fig. G.

Le compartiment ou division des deux couleurs des bandes collatérales Kk, 1½, Hh, est indiqué par les bandes signes et ettres HL, Oh, les parties de la chaîne qui doivent être teintes en verd; & la feconde marque par les lettres LM, NO, les parties de la même chaîne qui doivent être teintes en verd; & la feconde marque par les lettres LM, NO, les parties de la même chaîne qui doivent être teintes en rouge. C'est, dans l'exemple, le rouge & le verd. Le rouge

en rouge. Fig. 5, 8, 7 & 8. Les bandes des différentes couleurs, pour indiquer les endroits de la chaîne qu'il faut couvrir & le lieu des ligatures.

# PLANCHE CXVIII, Signée cccc.

Cette Planche & les quatre suivantes, contiennent la formation des différens nœuds en ulage dans la fa-brique des étoffes, foit pour réunir les parties de la foie, ou pour les différens cordages & agrêts du métier. Dans coutes les figures où on représentera la réunion de deux toutes les ngures ou on repreientera la reunion de deux fils ou de deux cordages, la lettre G indiquera celui qui est tenu par la main gauche, la lettre g le bour qu'il faut nouer: de même, les lettres D & d indiqueront le fil & fon extrémité pour la main droite.

Fig. 1. Premier tems de la formation du nœud plat. Gg, la I. Premier tems de la formation du nœud plat.  $G_g$ , la foie, fil, ficelle ou corde, tenue en G par la main gauche. g, bout du fil. D d, la foie, fil, ficelle ou corde, tenue par la main droite. D d, le bout du fil. On a eu attention de ne point faire cabler le premier fil, pour le mieux dilfinguer du fecond dans les differentes circonvolutions. Le premier tems de la formation de ce nœud consiste à poser en croix le fil de la main eauche g, celui de fil de la main eauche g, celui de ren croix le fil de la main eauche g, celui de en croix le fil de la main gauche sur celui de la

2. Le second tems consiste à faire passer le bout g du fil gauche par dessous le fil D de la main droite. ce qui revient au meme, le fil d de la main drotte par dessus le fil G de la gauche.

3. Troiseme tems. Il faut mettre le bout du fil gauche

g sur le bout du fil droit d, de maniere qu'ils se

4. Quatrieme tems de la formation du nœud plat. Il faut tenir de la main gauche le bout g du fil de cette main, & faire passer le bout d dans la boucle fil gauche; il faut ensuite serrer en tirant chaque

fil de son côté.

5. Premier tems de la formation du nœud à l'ongle.

5. Premier tems de la tormation du nœud a l'ongie, il conflite à poler le fil de la main droite D d', fur le fil de la main gauche, enforte que les deux bouts de & g foient vers la droite.
6. Second tems. Il faut faire repaffer le fil de la droite par dessous celui de la gauche; ils sont arrétés en cet état par le pouce & le premier doigt de cette main. 7. Troisieme tems. Il consiste à ramener le fil D de la

droite dans la fourche que forment les bouts d & g des deux fils.

8. Quatrieme & dernier tems de la formation du nœud

à l'ongle. Il faut faire repasser le dout g du fil gau-che dans la boucle du fil de la droite, & serrer en-suite en tirant les fils D & G chacun de leur côté.

fuite en tirant les fils D & G chacun de leur côté.

5. Les deux derniers tems de la formation du nœud nommé à l'ongle double. Les trois premiers tems étant les mêmes que pour le nœud précédent, il consiste à faire passer le fil gauche g sous le fil droit.

10. Dernier tems de la formation du nœud à l'ongle double. Il saut faire passer le bout g du fil gauche dans la boucle du fil droit, & serrer ensuite.

# PLANCHE CXIX, fignée d d d d.

Cette Planche contient la formation de deux nœuds d'un usage fréquent dans la fabrique, savoir le nœud tirant & le nœud coulant, en cioq tems chacun. Fig. 1. Premier tems de la formation du nœud tirant. Il faut disposer parallelement les deux bonts de la formation du nœud tirant.

ficelle qu'on veut réunir.

2. Second tems de la formation du même nœud. Il

2. Second terms de la formation du même nœud. Il conflite à former vers la gauche une boucle avec le bout g du fil de la gauche paffé en deifus.

3. Troifieme tems. Il confifte à faire paffer en deffous le bout g du fil gauche dans la boucle qu'il a formée, de maniere qu'il embraffe en-deifous le fil de la droite.

4. Quatrieme tems. Il faut ramener en-delfus le fil d

Quatrieme tems. Il faut ramener en-dessos le fil de la droite & former une boucle.
 Cinquieme tems, Il faut faire passer le bout d pardessos le fil de la gauche & le faire entrer dans la boucle que le même fil a formée, serrer ensuite.
 Les cinq figures suivantes représentent la formation du nœud coulant fair à un bout d'une seule ficelle; le bout de la ficelle fera indiqué par la lettre B, & sa longueur par la lettre F.

 Premier tems de la formation du nœud coulant. Il faut, avec le bout B, former un anneau.
 Second tems. Il faut faire passer le bout B dans l'anneau.

8. Troisieme tems. Faire repasser le même bout B dans l'anneau, en réservant une boucle vers le

9. Quatrieme tems. Faire avec, le bout B un tour autour de la corde F, & ramener le bout par-dessous

10. Le nœud entierement achevé & dont toutes les circonvolutions tont ferrées sur elles-mêmes.

# PLANCHE CXX, fignée, eeee.

Formation du nœud coulant à boucle & du næud coulant ordinaire.

Ces deux nœuds se font à un bout d'une seule ficelle. Fig. 1. Tems de la formation du nœud coulant à bou-cle. Il faut tourner le bout B fur la ficelle F, de maniere à former un anne

2. Second tems. Faire paffer le bout B dans l'anneau formé au tems précédent.

3. Troifieme tems. Former une boucle en paffant le

bout fous la ficelle. 4. Quatrieme tems. Ramener en-dessus le bout B de la

4. Quarteme tems. Kamener en-delius le bout b de la ficelle pour former un anneau autour d'elle.
5. Cinquieme tems. Faire paffer le bout & le nœud qui le termine dans l'anneau formé au tems précédent, ferrer enfuire cet anneau fur la ficelle reference. vant la boucle. Ce nœud a cela de commode qu'en tirant la ficelle F, il se défait entierement. 6. Premier tems de la formation du nœud coulant or-

dinaire. Il faut faire une boucle, le bout B passant

7. Second tems de la formation du même nœud. Il faut entourer la ficelle avec le bout B en passant par-deffus.

8. Troisieme tems. Ramener le bout B par-dessous & le faire passer dans l'anneau formé au tems piécédent.

 Quatrieme tems. Ramener encore le bout B autour de la ficelle F, & le faire repasser dans le même anneau. Il faut ensuite serrer le tout, en réservant la bande. la boucle.

# PLANCHE CXXI, signée ffff.

Cette Planche contient la formation des nœuds à pe-Cette Planche contient la formation des nœuds à petites & à grandes queues. Ces nœuds se font pour réunir deux parties séparées; c'est la raison pour laquelle on a coté des lettres D & d: G & g, les deux fils ou ficelles pour les distinguer en droite & gauche. Un des deux fils a aussi été refervé siffe, l'autre étant cablé, pour qu'il sût plus aisé de les reconnoîtres.

Fig. 1. Premier rems. Les deux bouts de sits placés parallelement entre eux. G. Jest là avanche. D. Jest là

rallelement entre eux. G, le fil à gauche. D, le fil à

droite longs de ce côté, d'une grandeur arbitraire, g & d, les bouts du fil qu'il faut lier ensemble.

Fig. 2. Second tems. Il faut faire une boucle en ramenant

les deux fils parallelement entre eux par - dessus eux-mêmes.

eux-mêmes.

7. Troiseme tems de la formation de ce nœud. Il faut faire passer les deux queues g & d par-dedans la boucle formée au second tems, & cela par dessous les deux G & D que l'on veur lier ensemble, puis serrer le nœud, qui alors est achevé.

4. Premier tems de la formation du nœud à longues queues. Le sil de la main gauche G g doit être placé parallelement au sil d D de la main droite; on les a distingués l'un de l'autre par la maniere dont ils font gravés.

dont ils sont gravés. c. Second tems de la formation de ce nœud. Il faut faire un anneau en-dessous avec le fil droit d, & un autre anneau en-dessus avec le fil gauche g. Troisseme tems de la formation de ce nœud. Il

un autre anneau en-deilus avec le ni gauche g.

6. Troilième tems de la formation de ce nœud. Il
faut passer un des deux fils en entier dans les deux
anneaux, & y passer aussi le bout de l'autre fil;
áinsi le fil droit D en entier & le petit bout g du
fil gauche ont été tous deux passes en - dessous
des les capacités la force deux passes en - dessous dans les anneaux de la fig. 5.
7. Le nœud entierement achevé, dont les différentes

circonvolutions ont été serrées les unes contre les

#### PLANCHE CXXII, fignée gggg.

Cette Planche contient la formation du nœud par le-quel les cordes du fample ou celles du rame sont atta-chées à leur bâton, le nœud de la charrue & celui à cré-

Fig. 1. Corde de rame ou de sample ployée en deux; la longueur totale est d'environ vingt piés, ce qui donne dix piés pour la longueur des branches BA, BC.

2. Second tems de la formation de ce nœud. Il faut relever l'anse pour former une boucle dont la partie supérieure s'applique aux deux branches

3. Troisieme tems. Il faut joindre ensemble les deux côtés de la boucle.

4. Quatrieme tems, Il faut relever cette boucle &

appliquer aux deux branches ou cordons. Ceft dans cette nouvelle boucle que d'ordens.

C'et ans cette nouvelle boucle que divine la tre les cordons par l'ouverture de la boucle, pour en former une autre.

C'ett dans cette nouvelle boucle que doit paffer le bâton du rame, ou celui du fample. On ferre en nite cette boucle sur le bâton, & le nœud est

achevé. Le nœud suivant, nommé le nœud de la charrue, lett, au-lieu de celui dont nous venons de décrire la formation, pour attacher une corde foit au rame, foit au fample, & remplacer par ce moyen celles qu'un long service ou d'autres causes ont

fut rompre.

6. Premier tems de la formation de ce nœud. Tenez le bout G de la main gauche, formez une boucle en-dessous du bout de la corde.

7. Second tems. Formez une feconde boucle encore en-deffous de la corde, ce qui fe fait en la tour-nant ou tordant fur elle-même après avoir formé ine anfe.

8. Le nœud achevé, dans les deux boucles duquel palle un bâton A B, qu'on peut également suppo-fer être celui du sample ou celui du rame décrits

9. Nœud à crémaillere. Ce nœud est d'une grande Nœud à cremaillere, Ce nœud est d'une grande commodité pour pouvoir élever ou abaisser à volonté, & de la quantité qu'on veut, ce qui y est suspense qui est suspense de la contract de la corde qui est attachée à un point fixe. B, nœud pour former une boucle D; ce nœud est de l'espece de celui représenté par la fig. 3, de la Planche précédente; l'autre partie de la corde après avoir descendu en C pour former une boucle, remonte passer dans la

boucle D; de-là elle descend en E, où elle forme boucle D; de-là elle de(cend en E, où elle forme une troifieme boucle, remonte enfuite & paffe dans l'anfe ou boucle C, redefcend enfuite en E, où le bour ell arrêté par un neued coulant de l'efpece de celui repréfenté au bas de la Planche CXIX. Il réfuite de cette disposition de la corde que l'extrémité insérieure E peut s'approcher ou s'éloigner du neued B, selon qu'on fait couller la partie du milieu CD d'un sens ou de l'autre dans les boucles où elle est passées, ou elle est passées. partie du milieu CD d'un ser les boucles où elle est passée.

#### PLANCHE CXXIII, signée hhhh.

## Fabrication des lisses & le lissoir en perspective.

La vignette représente l'intérieur d'une chambre & deux ouvrieres occupées à fabriquer une lisse à nœud.

deux ouvrieres occupées à labriquer une liste à nœud.

Fig. 1. Ouvriere, qui après avoir formé le nœud près la
barre de bois du milieu, arrête le fil près de la
barre qui est de son côté à la ficelle ou crête de
la liste, par l'opération que l'on nomme nater,
que l'on trouvera représentée dans les Planches
fuivantes; la corde sur laquelle elle natte le fil
de liste chargé sur le rochet ou bobine qu'elle
tient de la main droite est attachée d'un bout à une
des chevilles des barres du lissoir, & de l'autre
passe sur le poids dont elle est chargée, comme on
le voir dans la vienette. le voit dans la vignette. 2. Seconde ouvriere qui présente les mailles du bas

des lisses à la premiere; elle tient de la main gau-che plusieurs mailles; elle choisit de la main droite celle qu'il faut présenter ouverte, observant de les prendre de suite comme elles ont été fabriquées.

Pour former le bas des lisses, il ne faut qu'une seule ouvriere.

### Bas de la Planche.

3: Lisseron d'en-haut des lisses. 4. Lisseron d'en-bas des lisses; on voit vers les extré-4. Litteron e en-bas des littes; on voit vers les extré-mités de l'un &c de l'autre les entailles qui fervent à arrêter la ficelle ou crête des mailles fupérieures & inférieures, pour qu'elles foient étendues & larges comme elles doivent l'être, étendues & 5. Le liffoir vu en perspective disposé comme il con-

Le illoir vu en perspective disposé comme il convient qu'il soit pour fabriquer le bas des isses.

L'ourdissoir est composé d'une banque EFef, de quarre piés & demi de long sur un pié de large & deux pouces d'épassieur, entourée des quatre côtés d'un rebord d'un pouce de haut; cette banque est soutenue, à quinze pouces de hauteur, par quatre piés A, C. a., c. assembles l'un à l'autre par des traverses, qui le sont elles mêmes par une autre traverse D d.

Sur la banque s'élevent quatre piliers G. H.

mêmes par une autre traverle D d. Sur la banque s'élevent quatre piliers G, H, g, h, qui foutiennent, à dix ou onze pouces d'élévation, les deux couliffes 1K,  $iK_3$  c'eft dans les rainures de ces deux pieces que coulent les regles Bb, Mm, Hh, que l'on peut approcher & éloigner l'une de l'autre à volonté, & fixer où on veut, parallelement entre elles, par les chevilles de for au tenyefier les rainures des couliffes et de for au tenyefier les rainures des couliffes et de for au tenyefier les rainures des couliffes et de for au tenyefier les rainures des couliffes et de for au tenyefier les rainures des couliffes et de for au tenyefier les rainures des couliffes et de for au tenyefier les rainures des couliffes et de for au tenyefier les rainures des couliffes et de for au tenyefier les rainures des couliffes et de for au tenyefier les rainures des couliffes et de for au tenyefier les rainures des couliffes et de format de fo qui traversent les rainures des coulisses & l'extrémité des regles.

## PLANCHE CXXIV, Signée iiii;

#### Developpemens du lissoir.

Fig. 6. Le lissoir vu en plan. EF ef, la banque de qua-tre piés & demi de long sur un pié de large. I K, tre pies oc derm de long lut un pie de large. A s., i &, les deux piés de long &c trois pouces de large chacune, percée d'une vingaine de trous à disfances égales, pour pouvoir fixer les trois regles où on veut. B b, regle qui doit être enfilée dans les mailles du bas des lisses. Hh, regle qui doit être renfermée dans les mailles du haut des lisses à mesure qu'on les forme. Mm, troisieme regle qui sert à distérens usages, comme on le verra dans la suite.

Fig. 7. Coupe du lissoir par le milieu de sa longueur. E F 3 la banque d'un pié de large & deux pouces d'épaiffeur. A G 2, les piés. D 3, coupe de la longue traverse. G & H, deux des quatre porte-coulifse ou piliers d'en-haut arrêtés sur la banque par des clés qui traversent leurs queues. IK, la coulisse. B, M,

H, coupe des trois regles.

8. Elévation géométrale du devant du lissoir. A a, les piés. D a, longue traverse. E e, banque. G g, les porte-coulisses. I i, les coultsses, dans les rainures desqueiles on voit une des trois regles.

## PLANCHE CXXV, fignée kkkk.

Formation du bas des lisses & maniere de natter.

Fig. 1. Formation des mailles du bas des lisses. M M, partie de la barre du milieu du lissoir. BB, partie de la barre du bas des lissos; l'une & l'autre desside la barre du bas des liffes; l'une & l'autre definées sur une largeur moitié moindre que celle qu'elles ont effectivement. et., d2, e3, f4, g5, h6, i7, sept mailles séparées les unes des autres entre e, d, e, f, g, h, i, par autant de tours du natter sur la ficelle CO, qui a moins d'une ligne de diamètre, mais qu'on a représentée ici beaucoup plus grosse, ainsi que le fil de lisse, pour mieux distinguer les circonvolutions du dernier autour de la ficelle.

de la ficelle.

Premier tems de la formation de la maille. De la main gauche il faut abaiffer une boucle k, dans laquelle tous les doigts de cette main feront paffés; de la main droite, qui tient le rochet fur lequel est le fil de lits, conduire ce rochet par dessu se deux regles B & M, le passer dessons la regle M, le donner à la main gauche, & le tiere avec cette main. Son fil l'mno, formeta la nouvelle maille k 8, qu'il faudra ferrer auprès des précédentes autant que le neutre qui les s'insert pourra le ne premettre.

que le natter qui les sépare pourra le permettre. 2. Manicre de natter, c 1, d 2, c 3, f 4, g 5, h 6, i 7, g 8, les mêmes mailles que dans la figure procédente. Pour natter il faut former de la main gauche une boucle K comme pour former la maille; paffer ensuite le rochet en l par dessus la ficelle C O, le ramoner en m par dedans la maille, & serrer du côté de n o. On natte ordinairement deux fois de suite, comme on le verra dans les Planches furvantes.

## PLANCHE CXXVI, fignée 1:11.

Maniere de former les lisses à crochets.

Les mailles d'enbas étant formées comme il est re-Les mailles d'enbas étant formées comme il elt re-préfenté dans la Planche précédente, on les placera le long de la regle B B, en abcde fg hi, &c. ayant enfuite placé la regle H H du haut des liffes à la distance con-venable, & l'ouvriere, fig. 2. de la vignette, étant pla-cée du côté des lettres abcde fg hi, &c la lisseuf, fig. 1. au-devant de la regle H H, elle procédera en cette sorte à la formation des mailles.

Fig. 3. Premier tems de la formation de la maille. A 1 a. B 2 b, C 3 c, trois mailles complettes suivies de deux natter. Pour former la quatrieme maille, la deux natter. Pour tormer la quatreme manile, la liffenfe fera de la main gauche une boucle D, dans laquelle tous les doigts feront paffés; tenant de la main droite le rochet F, elle le conduira par deffus la regle HH dans la maille d, 4, qui lui eft préfentée & tenue ouverte en E par la feconde ou-

4. Second tems de la formation de la maille. La liffeuse passera le rochet qu'elle tient de la main droite dans la main gauche, qui le tirera par de-dans la maille D, on serrera auprès des deux natter précédens, on nattera deux coups pour recom-mencer ensuite la maille suivante.

PLANCHE CXX VII, figne'e mmmm

Cette Planche & la suivante appartiennent toutes deux à la fabrication des lisses à nœuds.

Fig. 1. Premier tems de la formation de la maille. 1. Fremier tems de la formation de la maille. Au 1 a, B x 2 b, C y 3 e, trois mailles complettes. Pour former la maille fuivante, après deux natter, on formera de la main gauche une boucle D, dans laquelle cette main fera paffée. De la main droite la liffeuse portera le rochet chargé du fil à liffe DE par defitus la batre M M du mitteu, & le pacfera dans la maille 4 que la seconde ouvriere lui referense significant que la feconde ouvriere lui referense se international parties de la pache sa me présente & tient ouverte; après que le rochet aura passé dans la maille & dessous la regle M M, il sera

pailé dans la maille & delfous la regle M M, il fera requentre les doigts de la main gauche.

2. Second tems de la formation de la maille. La liffeuse ayant reçu le rochet dans sa main gauche, elle le rendra à la main droite en retenant son fil pour former une boucle F. La main droite qui a reçu le rochet du côt de G. Je sera passer les destinations de la la destination de la contra de la collection de la col main gauche, pour être repris en I par cette même main, qui lâchera en même tems la boucle F.

#### PLANCHE CXXVIII, signée nnnn:

Fig. 3. Troisieme tems de la formation de la maille. La main gauche qui tient le rochet le fera passer dans la maille D vers F. On serrera ensuite, & le nœud 7 s'approchera de la barre du milieu M M & la boucle D de la corde à natter.

4. La maille précédente D 7 4 h entiérement achevée,

& le commencement du premier des deux natter

# PLANCHE CXXIX, signée 0000.

Lisses à grand colisse,

Fig. 1. Le bas de ces lisses se travaille sur trois regles.

1. Le bas de ces littes le travaille fur trois regles, B B, regle du bas de littes. M M, regle du milieu. m m, feconde regle du milieu. Ces fortes de liffes ont alternativement une maille longue & une courte. A a, maille longue. B b, maille courte, C c, maille longue. D d, maille courte, les unes fiparées des autres par deux natter fur la ficelle O O. Echantillon de liffe à grand coliffe environment.

2. Echantillon de liffe à grand coliffe entiérement achevé. Sa hauteur devroit être de feize pouces, mais la hauteur de la Planche ne l'a pas permis OO, OO, les deux ficelles du haut & du bas de la OO, OO, ies deux necties du naut & du bas de la lille. A a, maille longue du bas paffée en a dans la maille 1 a du haut. B b, maille courte du bas paffée en b dans la maille longue du bas paffée en a dans la maille courte a0 du haut. D a0, maille courte a1 du haut. D a2, maille courte du bas paffée dans la maille longue 4 d du haut : ainsi de suite

## PLANCHE CXXX, fignée pppp:

Cette Planche & celles qui suivent représentent les disser-rentes machines qui servent à lusirer, calandrer, ou moirer certaines étosses.

La Planche représente l'intérieur de l'attelier où est la calandre, composée principalement d'une forte table de marbre affise solidement, d'une table de cuivre, qui double inférieurement un fort madrier de bois qui est chargé d'une masse considérable, & de la roue qui sert

chargé d'une masse considérable, & de la roue qui sert à mettre cette masse en mouvement.

A B C D, un des bouts de l'établi ou masse est selecte.

EF, un bout de la table de marbre est cellée.

EF, un bout de la table de marbre qui a dix à douze piés de longueur, sur une largeur de trois à quarre piés. H I h, forte table de bois sur laquelle est établi le masses de massen en de masse quarre piés. H I h, forte table de bois sur laquelle est établi le masses de massen en la despué de de doublé par une table de cuivre, entre laquelle & la table de marbre, on place les rouseaux 8, 9, sur lesquels les étosses qui no veus calandrer ou moirer sont rousées. Cette masse donne est misse en mouvement par plusseurs hommes qui, en marchant dans la roue VXY, font tourner l'arbre P QRS de cette roue, sur lequel

s'enveloppe d'un côté & se développe de l'autre deux cables arrêtés aux deux bouts de la maile par des treuils. Le pivot S de l'arbre est soutenu par le poinçon d'une

Le pivot S de l'arbre eft foutenu par le poinçon d'une ferme de charpente, dont on voit en T le bout d'une des jambes de force & celui de l'entrait; l'autre pivot roule dans un trou pratiqué au poteau montant £Z, affermi vers le haut par une des poutres du plancher. A ce poteau tient le valet n, avec lequel & la coquille m, on met les rouleaux dans la futuation verticale pour dérouler commodément l'étoffe dont ils font entourés.

Entre commondentent l'etne dont in sont entrotte. Entre ce poreau & la calandre est une soste ef g, d'en viron un pié de prosondeur, dans laquelle l'ouvrier descend pour être plus à portée d'agir & de châtier les rouleaux. Au-devant de la table de marbre est une tablette c d plus basse qu'elle d'environ dix pouces, laquelle le calandreur place les rouleaux 10 & 11, pour les fublituer l'un après l'autre à ceux qui font entre les deux tables. 10, rouleau nud. 11, rouleau chargé d'une piece d'éroffe, & d'un foureau qui l'environne.

Fig. 1. Ouvrier qui roule une piece d'étoffe sur le rou-leau AB. La piece d'étoffe GH est pliée en zig-zag sur un ais posé par terre; elle monte en CD sur le bord de la table, où elle est attirée par

la rotation du rouleau.

2. Calandreur qui châtie un rouleau en le frappant avec une masse de bois pour le remettre dans la direction perpendiculaire à la longueur de la calandre, & par ce moyen ramener la masse lorsqu'elle s'est dérangée.

#### PLANCHE CXXXI, Signée 9999.

Maniere de plier les étoffes qui doivent être moirées, & développement & usage du valet.

Fig. 1. La piece d'étoffe qu'on suppose pour exemple un gros-de-Tours rayé, pliée en deux sur la largeur, ensorte que les lisseres DaA, DaC soient appliquées l'une sur l'autre, & le milieu de l'étoffe en

B, 1, 2, 3, E.

2. Maniere de plier l'étoffe préparée comme la figure précédente l'indique pour être moirée. A A, B B, les bouts du rouleau. y \( \text{\gamma} \), les listeres du fourreau Y \( \text{\gamma} \) \( \text{\gamma} \), a qui accompagnent l'éroffe. A G, les deux coins ou bouts des listeres appliqués l'un sur l'au-

coins ou bouts des hiteres appliques I un lur I autre comme dans la figure précédente. B 1: 3; 4; 6
78 9 10, &c. le pli du milieu de l'étoffe de la figure
précédente, plié en zig zag fur elle - même, &
roulée en cet état avec le fourreau.

3. Ufage du valet appliqué au poteau ÆZ, Planche
précédente. Æ, partie inférieure du poteau auquel
font attachées les deux coulifies 1, 3; 2, 4, 4, entre
lesquelles le valet peut gliffer de haut en bas, pour

iciquelles le valet peut giller de naut en bas, pour que son ceil N puille embotier le pivot A du rou-leau; l'autre pivot B repose sur la coquille M. Le valet séparé de se coulisses vu en perspective. N, ceil du valet. O P, piece coulante; ses languettes sont reques dans les rainures des coulisses. 5. Le valet vu en plan. 1 & 2, les languettes.

### PLANCHE CXXXII, Signée rrrr.

Calandre royale ou Calandre angloise.

A a B b, la table inférieure de la calandre; elle est de

A a B b, la table inférieure de la calandre; elle est de marbre. C D c d, table de cuivre entre les deux plans inclinés, F E c, forte table de bois doublée insérieurement d'une table de cuivre. H I K L h k l, masse pessant qui posse sur la table. 8 & 0, rouleaux entre les deux tables. A A, C C: B B, D D, poteaux montans affermis sous les poutres du plancher dans lesquels sont les poulies de tenvoi des cordes qui sont mouvoir la masse. M, treuil servant à bander une des cordes; cette corde après avoir passe sur la poulie N de la masse, vient passe sur la poulie N de la masse, vient passe sur la poulie Q de la masse, vient ensuite passe sur la poulie Q, de là par R sur le tambour S.
T, Second treuil pour bander l'autre corde, qui de-

T, Second treuil pour bander l'autre corde, qui de-là vient passer sur la poulie V de la masse, retourne

ensuite passer sur la poulie X, revient passer sur la pou-lie Y de la masse, & de-là va s'enrouler sur le tam-bour inférieur Z de l'arbre vertical E.E. Ce tambour bour interieur 2 de l'autre verticat (g. 2). Ce tambour eft placé au-dellous du plancher fur lequel marchent circulatrement ceux qui font mouvoir la calandre. On a fracturé ce plancher pour laisser voir le tambour insérieur & le pivot de l'arbre vertical.

## PLANCHE CXXXIII, fignée ssss.

Plan de la machine servant à cylindrer les étoffes.

Cette machine est composce de deux rouleaux disposés horizontalement l'un au-dessus de l'autre; l'in-férieur est de bois & est massif; le supérieur est de cuivre & est percé pour recevoir des barres de fer rou au feu, lesquelles lui communiquent un degré de chaleur convenable.

leur convenable.

Les rouleaux font comprimés l'un contre l'autre au moyen de plusieurs leviers, dont on verra la disposition dans la Planche sitivante, & c'elt le rouleau inférieur qui est mobile, & peut s'éloigner ou s'approcher du rouleau supérieur.

Le rouleau de cuivre est garni à chacune de se sertémités d'une roue dentée, à l'aquelle le mouvement est communiqué par une lanterne; ces l'internes sont fixées sur l'axe de la manivelle, par le moyen de laquelle on met la machine en mouvement.

fixées fur l'axe de la manivelle, par le moyen de laquelle on met la machine en mouvement.

A DE, axe de la manivelle, BC, manivelle garnio d'un rouleau de bois qui fert de poignée; près du pivot A est un volant pour rendre uniforme la vitesse imprimée à la manivelle. DE, les deux lanternes qui engrennent dans les roues sixées aux extrémités du cynindre de cuivre, dont F&G sont les tourislons. If gg, le cylindre de bois. HI, extrémités du sommier sur lequel portent les appuis des tourillons du rouleau inférieur. K L, barre de ser qui traverse deux des quatre montans entre lesquels les rouleaux sont placés, les extrémités de cette barre servent de point d'appui ou d'hipomocsion au leviet inférieur K H O, & à un autre levier semblable qui est caché par le levier sur périeur P Q. Ces leviers, qui sont du second genre, sont placés au-deilous du rez-de-chausse. MN, autre barre de rer posée sur les chapeaux qui assemblent les quatre montans; les extrémités de cette barre servent barre de fer polée sur les chapeaux qui allemblent les quarte montans; les extrémités de cette barre fervent d'appui au levier supérieur PNQ, & à un autre levier semblable dont on voir seulement l'extrémité en R. Ces leviers, qui sont du premier genre, tirent les leviers inscrieurs par des chaînes ou tirans de fer clavetées en-dessus des leviers supérieurs, comme on le voir en P, & en-dessous des leviers supérieurs est change on le voir en O s, chacun des leviers supérieurs est change. on le voit en O3 chacun des leviers luperieurs elt chargé en Q & R, extrémité de leur plus long bras, d'un poids suffilant pour opérer la compression des cylindres. S & T, deux poulies sur lesquelles paisent les cordes qui font attachées aux leviers & vont s'enrouler sur le treuil XY, qui est supporté par les chapeaux. Les chapeaux XY, qui est supporté par les chapeaux. Les chapeaux fonc supportés dans leur milieu par les montans de la machine de par leurs extrémités par les murailles de l'attelier dans les que les ils sont scellés. V, roue ou poulie qui reçoit une coade sans sin, par le moyen de laquelle on releve les leviers lorsqu'on veut desserrer les cylindres. Z7, rouleas fur lequel la piece d'écoste est roules, de de dessus lequel elle sort pour passer entre les cylindres.

## PLANCHE CXXXIV, fignée etts

Elévation latérale de la machine servant à cylindrer les etoffes.

aa,a:bb,b, les deux montans de l'un des côtés de la machine; ces montans font affemblés l'un à l'autre à leur partie supérieure par deux entre-toises cc, dd, enbrevées dans les montans que le chapeau ee recouvre & contient dans la situation verticale. Aux parties inférieures des montans sont des rainu-res 3,4:3,4, qui reçoivent les languettes du support du tourillon f; les supports reposent lur le sommier H, à la partie inférieure duquel sont des pieces de ser s qui appuient en s sur les leviers inférieurs Koo, qui

font du fecond genre, ainsi qu'il a été dit ci-devant, K, extrémité de la barre de ser qui sert d'appui aux leviers insérieurs. O 00, titant ou chaîne de ser, par le moyen de laquelle le levier supérieur OR sire le levier insérieur; cette chaîne est clavetée em-dessus du levier insérieurs de cen-dessus du levier supérieur. M, extrémité de la barre de ser qui sert de point d'appui aux leviers supérieurs; le dessus et un peu arrondi au point 6, & le levier est un peu entaillé en cette partie pour l'empêcher de glisser sur son appui.

Les extrémités R des leviers supérieurs sont chargés par des poids r, que l'on augmente à discrétion. La corde qui suspense les poids, après avoir entouré l'extémité du levier, va passer lus la poulie T, & de-là va s'enrouler sur le treuil Y, que l'on fait tourner pour relever les leviers au moyen de la corde sans-sin V u, u, qui est reçue dans la cavité de la roue-poulie sixée sur le milieu du treuil. font du second genre, ainsi qu'il a été dit ci-devant.

sur le milieu du treuil.

fur le milieu du treuil.

F, le cylindre de cuivre, dont les colets font terminés en octogone, pour recevoir une roue dentée. Cette roue est menée par la lanterne E sixée sur l'axe de la massivelle. C, poignée de la manivelle, du centre de la-quelle partent les quatre bras terminés par des boules de plomb, qui composent le volant: trois de ces quatre boules, de forme lenticulaire, sont visibles; la quattième est cachée par les montans de la machine. 2, 2, 3, vie à pitnea qui h'ent le collère au sinsone toules. vis à pitons qui fixent le collier qui suspende le rouleau supérieur à l'entre-toise d.d. Au-devant de la machine est le rouleau q, chargé de la piece d'étosse que l'on veut cylindrer.

L'analogie de cette machine est facile à trouver en multipliant par ordre les analogies particulieres de chaque levier; ainfi l'effort du poid rest à l'effort qui se fait en O, comme M O est à M R, le levier étant du premier genre. L'effort fait en O est le même que celui fait en 0, extrémité du levier inférieur K 00, qui est du second genre; & par la nature de ce levier, on aura que l'effort genre; & par la nature de ce levier, on aura que l'eftort fait en 00, est à celui fait en H, comme K H est à K 00. Voici donc les deux analogies ou proportions, nommant r le poids suspendu à l'extrémité R du levier supérieure du titant vertical O00, qui unit les deux leviers, & H, l'effort sait en H pour comprimer les cylindres, le premier levier donne cette proportion,

r.O::MO.MR

Le fecond levier donne celle-ci ,

O. H :: K H . Koo

multipliant par ordre & divisant les deux premiers termes par O, on aura

r. H:: MOXKH. MRXKoo

proportion qui exprime le rapport de la puissance r, à l'effort fait en H; effort qui est la mesure de la compression des cylindres.

Dans les figures les distances M O & KH, sont chacunes de 13 pouces & demi, le bras de levier MRa

2 toises 1 pied 6 pouces = 162 pouces, & le sevier in-2 totles I pied  $\delta$  pouces = 161 pouces, & le levier inférieur Koo, 1 toile 2 pieds  $\varsigma$  pouces = 101 pouces. Subfituant donc ces valeurs dans la proportion précédente, elle deviendra r,  $H: 13\frac{1}{4}\times 13\frac{1}{4}$ ,  $162\times 101$ , d'où on tire que le poids r elt à l'effort fait en H, comme  $162\frac{1}{4}$ , 16362. Dividiant le conféquent de ce rapport par fon antécédent, on aura celui de l'unité  $1 \ge 89\frac{167}{279}$ ; rapport qui ne differe que très-peu de celui d' $1 \ge 90\frac{1}{3}$ . Pornant donc ce dennier rapport. La proportion ciede. prenant donc ce dernier tapport, la proportion i defeius deviendra celle-ci r. H::1.90, par laquelle on voit que fi le poids refl de 1000 livres, la force avec laquelle les cylindres font comprimés fera de quatre-vipradie publication. vingt-dix milliers.

# PLANCHE CXXXV, signee uuuu,

Fig. 1. Elévation antérieure de la machine à cylindrer Il Elevation autericure de la macnine a cytindrer les étoffes, aa, a: aa, a, montans antérieurs fignalés des mêmes lettres dans les Planches précédentes, KL, barre de fer qui traverse ces montans & fert d'hipomoclion ou point d'appui aux leviers inférieurs, k & l, extrémités des leviers inférieurs placés au-deflous du rez - de-chaussée où ils sont resquisses qui feur le la consein de la cons places an denous at EZ as channel of its forteen recouverts de planches. HI, fommier qui foutient les supports des tourillons du cylindre de bois fg. les supports des tourillons du tylindre de bois fg. E, D, lanternes qui communiquent le mouvement aux roues dentées qui terminent le cylindre de cuivre FG. Entre la machine & la muraille, on voit la manivelle ABCD, réunie en D à l'axe commun des deux lanternes. A, pivo t de la manivelle, près duquel est fixé le volant. e, e, chapeaux qui affemblent les montans & les contiennent dans la fituation verticale. MN. barge de fer pent dans la fituation verticale. MN, barre de ser qui sert de point d'appui aux leviers superieurs, O, P, extrémité des leviers supérieurs au-dessus desquels on voit les clavettes qui fixent les tirans.

2. Elévation perspective d'un des deux supports des tourillons du cylindre inscrieur & d'une partie du sommier auquel ils sont assemblés, on voit dans cette figure les languettes qui coulent dans

les rainures des montans

3. Elévation d'une partie de la roue & du cylindre de cuivre, pour faire voir comment la roue est assem-blée sur le tourillon du cylindre: ce tourillon est de forme occognic dans la partie qui recoti la roue, F, ouverture par laquelle on introduit les barres de fer rougies fur un courneau à grille, où elles font chauffées avec du charbon; cette figure, a infique la fuivante, font deffinées fur une échelle double.

Autre maniere de construire le cylindre. Il a quatre trous dans lesquels on introduit des barres d'une grosseur convenable. Cette construction procure l'avantage d'avoir des tourillons de ser & d'un plus petit diametre; ce qui diminue constidérablement les frottemens.





Soierie, Tirage de la Soie et Plan du Tour de Piémont.





Soierie), Développements du Tour de Piémant.





Soierie, Tour de M' de Vaucanson.





Solerie, Développemens du Tour de M. de Vauconson





Soierie, Dévidage de la Soie sur le lour d'Espagne, Doublage et développement de l'Escalado.





Soierie, Dévidage de la Soie, Tour d'Espagne, Campanes &c.









Soierie, Moulins de Piédmont en Perspective, et Plan de la Mécanique audessous du Rez de Chaußée.





Soierie, Elévation perspective d'un grand Dévidage place au dessus des Moulins representes cy devant





Soierie, Plan du Moulin de Piémont, à Strafins pour Organssener les Soies.



Solerie, Elévation Géométralle du Moulin de Piémont, pour Organsiner les Soies





Soierie, coupe Diamétralle du Moulin de Piémont et Élévation de la Lanterne qui est dans l'Intérieur





SOUCTUC, Moulin de Piémont pour Organsiner les Soies, Construction et Développement des Ponsonelles





Soierie, Moulin pour Organisiner les Soies Construction et Développement des Asples .~





Soierie, Moulin pour Organsiner les Soies, Construction et Développement des Euseaux).



Pl. XVI Fig. 2. Q

Soierie, Moulin pour Organsiner les Soies, Développement du Va-et-Vient et des Strafms.





Soierie, Profile du Devidage qui est au dessus des Moulins à Organssiner les Soies.





Soierie, Développement du Va-et-Vient du Devidage &c. S





Soierie, Ovale Plan et Elévation.





Soierie, Ovale, Coupes Transversalles et Développemens de plusieurs Parties





Soierie, Rouet de Lion en Perspective vu des deux côtés.





Soierie, Rouet de Lion, Développemens.

Y



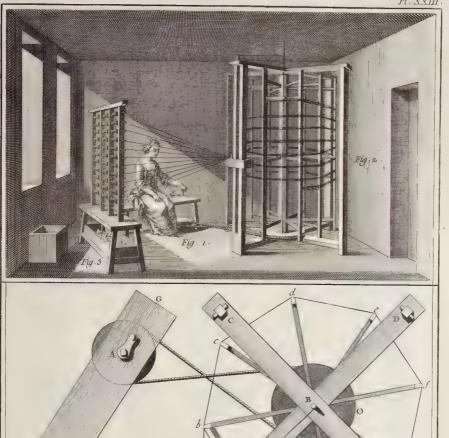



Soierie, l'opération d'Ourdir la Chaine des Étoffics.





Soierie, Développement de l'Ourdissoir.





SOICI'le', Développement de la Canthre ou Banque et de l'Encroix) par Fils et par Portres





Soierie, Cantre à la Lionoise Vue en Perspective.





SOICITE),

Sound rent

Sound rent

La Lionoise; Développemens de la Cantre et du Plot à trois tringles.

DI)



Pl. XXTIII.





Soierie, l'opération de Relever.

 $\mathbf{E}\mathbf{E}$ 





Solerie, l'Opération de Ployer et Développement du Raleau.

FF







Soierie, l'Opération de Ployer la Chaine des Etoffes sur l'Ensuple GG



Soler Ve, Vue Pers pective du Métier pour fabriquer les Étoffes unies Comme laffetas, Satin et Serge, la Chaine ouverte au premier coup du Taffetas.





SOICTIC, Elévation Géométralle de la partie Lateralle du Métier pour fabriquer les Etoffes unies comme Taffetas, Satin et Serge



Soierie, Élévation Géometralle de la partie antérieure KK du Métier pour fabriquer les Étosses unies, comme Tassetas, Satin, et Serge





Soierie, Développement du Batant du Metier pour fabriquer les Etoffes.





Soierie, Développement de la Carette et du Porte-Lisse





Solerie, Développement des Ensuples du Métier pour fabriquer les Étoffes, et Construction du Banc de l'Ouvrier.



SOVERVE), Remetage ou Passage des Fils de la Chaine dans les Lisses.





SOICI'le, Armures du lattetas à 2 Lisses ou Armosin, autre : PP Irmure généralle pour toutes sortes de lattetas et Gros de Tours : Armure de ? UEtoffe nommée : Peau de Poulle, et 2 Armure pour la Siamoise).





Soierie, Étoffes en Plein, le Taffetas et le Raz de St Cir.





1º Raz de S! Maur, 2º. Étoffe qui est Gros de Naples d'un côté et Raz de S! Maur de l'autre, 3º. Canelé à Poil RR





SOTEPTE, Taffetas Façone' Simplete', à Ligature

----





Soieric), Serge à 3 à 4 et a six Tisses.

ТТ





Soierie), Étoffes en Plein, la serge satinée et la serge à 6 Iisses.





Soierie ) Satin à 5 Lisses et Satin à 6 Lisses .





SOICITE, Étoffes en Plein Satin à 5, à 6 Lisses vu du coté de l'envers et du coté de l'endroit.





Satin à 7 Lisses et Satin à 8 Lisses.



Etoffes en Plein, Satin à 7 Lisses et Satin à 8, Vus par l'Envers et l'Endroit





Soierie, satin à 9 Lisses.

3









Soierie, Satin à dix Lisses .

d



Solerie, Etoffes en Plein, Satin à dix Lisses Vu du coté de l'envers.





Soierie, Etoffes en Plein, Satin à dix Lisses Vu du coté de l'endroit.





Soierie, Satin à deux faces Blanc d'un coté et Noir de l'autre .

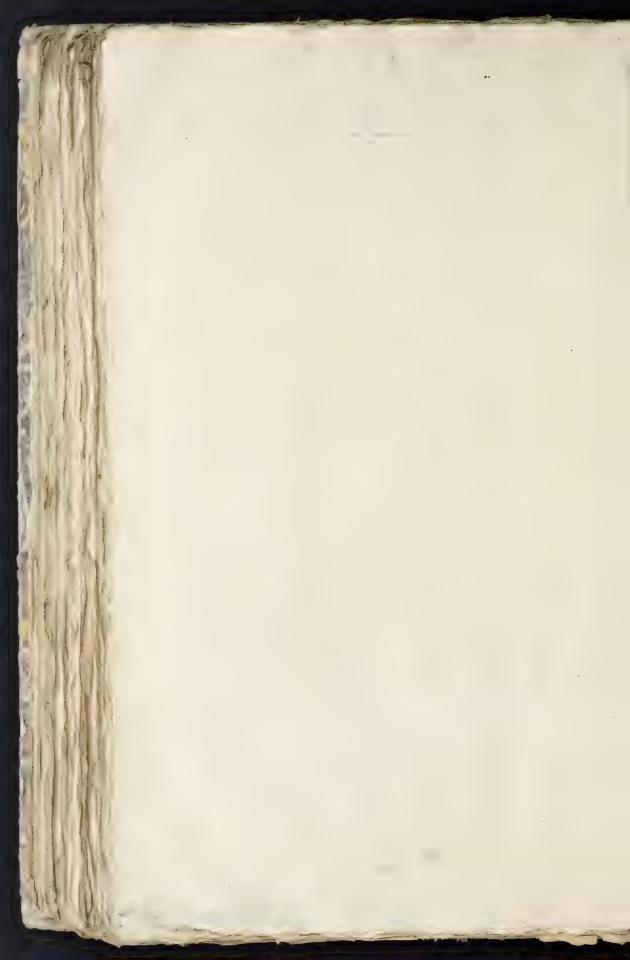



SOVETVE, Chenette sans Poil, qui conduit à plusieurs petites façons dans le fond des Etoffes .



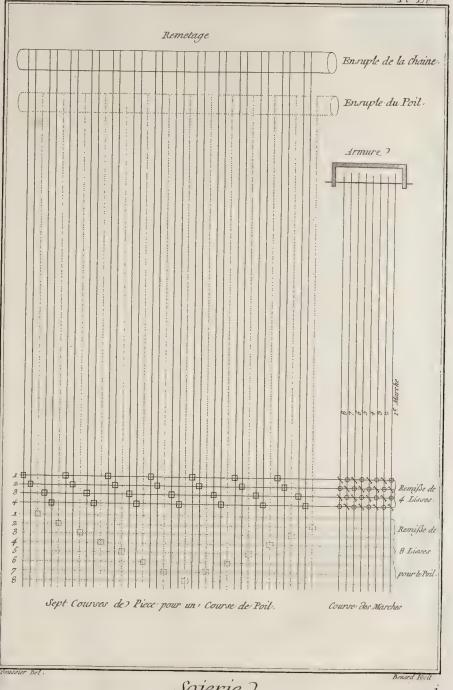

Soierie,

Etoffe a petite Chainette dans l'aquelle on peut faire plusieurs petites façons de la großeur d'un Pois.



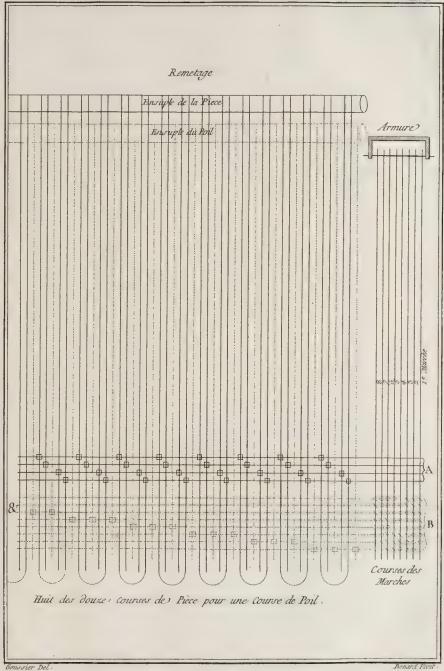

Soierie, Etoffe appellée Maubois.

K





Soierie, Carele en deux Couleurs



Soierie, Carrele à Poil ou Paillettes.

171





Soierie), Chagrin ou Siamoise pour faire la Paillette plus large





Solerie, Etoffes Brochées Llevation Perspective du Métier pour fabriquer les Étoffes Brochées garni de tous les Cordages et Agrès





Soievie, Étoffes Brochées Élévation Latéralle du Métier pour fabriquer les Étoffes Brochées.



Soierie, Étoffes Brochées, Élévation Géométralle du devant du Métier pour fabriquer les Étoffes Brochées.





SOICTIC, Étaties Brochées, Élévation et Développemens du Cassin.





Solerie, Développement des vordes de Rame et de Sample et leur action sur les Fils de la Chaine des Étoffes Brocheés ou le Poil des Velours frizés et Coupés, Partie d'Étoffe Brochée Vue du coté de l'envers et au Microscope).





Soierie, Lacqs. Lacq à l'Angloise, Lacqs du Sample, Gavassine et formation d'un Lacq.





Soierie, construction de la Machine pour la Tire.





Soierie, Nouvelle Machine pour la Tire).



Soierie, Étoffes Brochées Développement des Lisses de fond . Y





Soierie, Éwsfes Brochées, Développement des Lisses de liage.



aa



Soierie, Taffetas Façone' Simplete' et Taffetas Facone' Doublete').



Soierie), Taffetas Broché et Lizéré avec un Liage de 3 le 4.



Soies ie), Gros de Tours Lizéré et Broché avec un Liage de 4 le 5 .



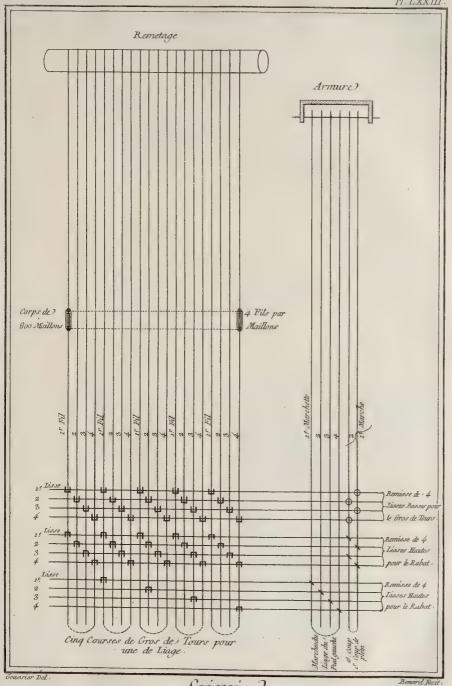

Soievie), Gros de Tours Broché avec un Liage de 4 le 5.

dd





Soierie, Droquet Satine.

ee.





Soierie), Droguet Lustriné Double i Corps.





Soierie, 99
Droquet Iucoise autre Droquet Lucoise l'Endroit dessous.





Soierie, Espece de Persienne Lizérée.



Solerie, Bourd Feat.

Lustrine courante si on veut du Lizéré mettez un Liage de 5 le 6, ou de 9 le 10.



SOICPIC , Lustrine Gros Grain et Persienne Petit Grain .

Benard Recie

kk







Soierie), Lustrine et Persienne Lizérée et Brochée

112 172





Soierie, Raz de Sicile Courant.



Soierie, Ras de Sicile lizéré de 40 Portées. Double Chaine pour 00 la Piece, 20 Portées simples pour le Poil, le Liage est pris sur le Poil.

Course du Remetage

The ing fed cha Course des Marches.





Soierie, Damas Courant toute la Chaine est passée dans le Corps et Damas Gros Grain de Lustrine).





Soierie), Damas Lizéré pour Meubles, Largeur & d'Aune). 99



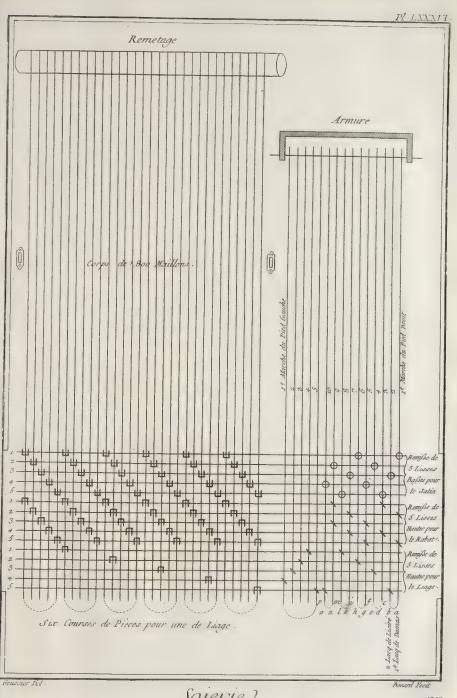

SOIEFIE.), Proché Gros Grains et Lizéré avec un Liage de 5 le 6 .

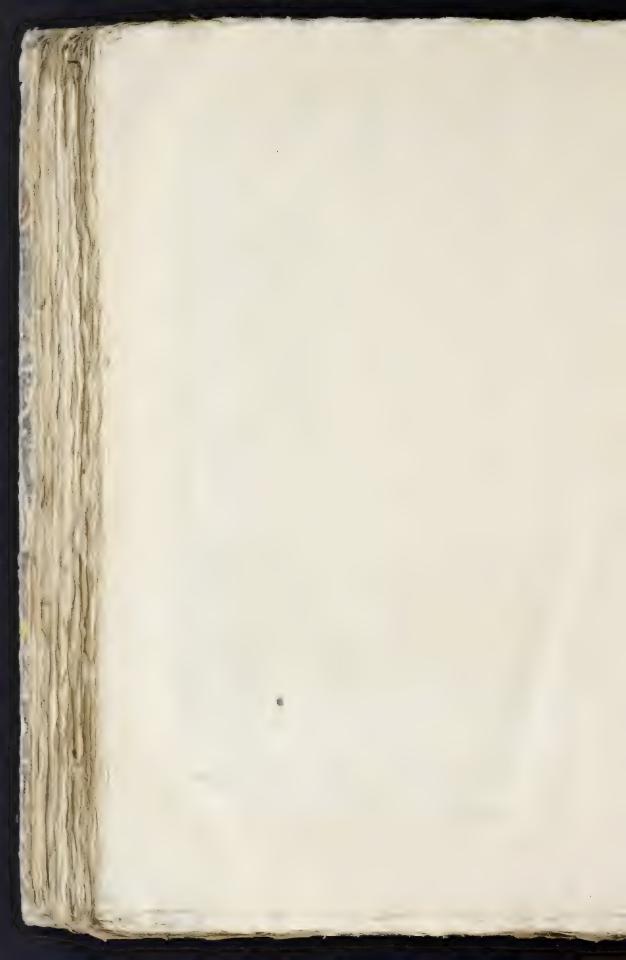

SS



Soierie), Florentine Damaßée avec un Lizéré



tt



Soierie), Florentine Damaßée avec un Lizéré et un Liage.



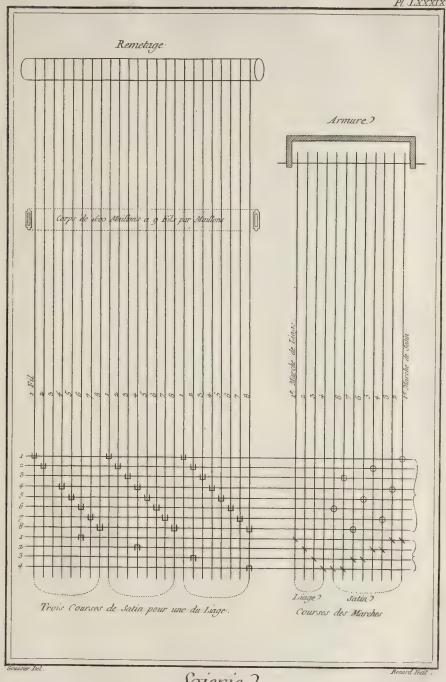

Soierie, uuSatin. 1. 2.3.4 Lacqs, Courants ou Brochés avec un Liage de 5 le 6.



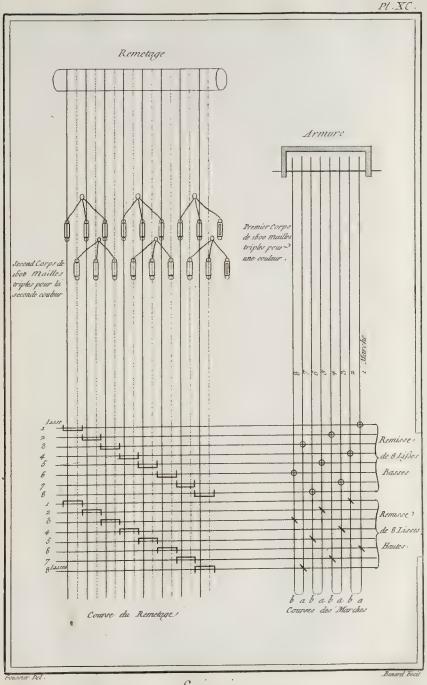

Soierie', satin à fleurs à deux faces.





Soierie , Vélours . Élévation Perspective du Métier pour fabriquer le Velours ciselé, vu dans l'instant de la Tire et du Paßage des Fers .





Soierie, Velours Elévation Lutéralle du Métier pour fabriquer le Vélours Ciselé. Vu dans l'instant qui precede celui de la Tire





Soierie, Telours Ciselé. Plan de la Cantre et Développement des Roquetins.





Soierie. Velours, Dévelopement du Battant brisé du Métier à Velours. bbb





Soierie, Velours . Construction de l'Entacage .





Soierie, Velours. Maniere d'Entaquer le Velours.

ddd





cor Soierie, Velours. Suite de la maniere d'Entaquer le Vélours .





Soierie, Velours Frizé).

1º Les Lisses en repos, 2º Passage du Fer, 3º premier Coup de Navette).





Soierie, Velours Frizé. 4°. second Coup de Navette. 999.



Soierie,

Vélours frisé sans Cantre, et Vélours d'Angletere Raz.





Soierie , Velour's Coupe', "i'i 1º Passage du Fer, 2º premier Coup de Navette , 3º second Coup de Navette .





SOICFIC , Volours Coupe'.

\*\*k k k 4°. troisieme Coup de Navette, 5°. Passage du Fer , 6° quatrieme Coup de Navette.





Soierie, Velours Coupé. 7º Cinquieme Coup de? [11]. Navette 8º Sixieme Coup de Navette Profils du Vélours Frizé et du Vélours Coupé vus au Microscope



Soierie, Velours Coupé. Fers de Coupé, Rabot-, mm m Taillerolle: Usage du Rabot et Vélours Coupé) vu au Murascope et en perspective).





Soierie ?,

Telours d'Hollande à 3 Lisses et Velours Uni à 4 Lisses .

121212





Soierie, Velours à 6 Lisses, façon de Gênes et Peluche unie

000



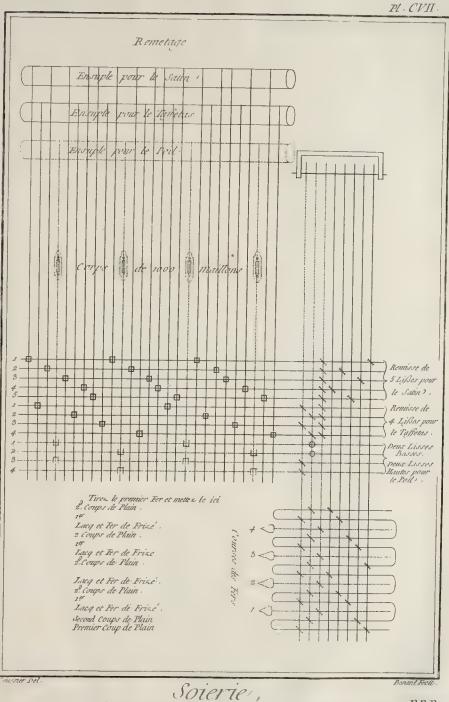

Soierie, Vélours frizé, fond Satin sans Cantre.

ppp



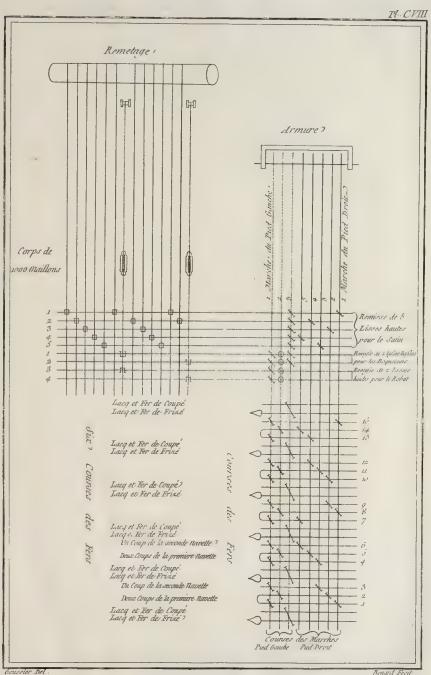

Soies ie, qqq Velours frixe, Coupé, fond Satin 1000 Roquetains



Soierie, Velour frisé, fond Satin, 1600 Roquetains. senard Eecit.

rrr



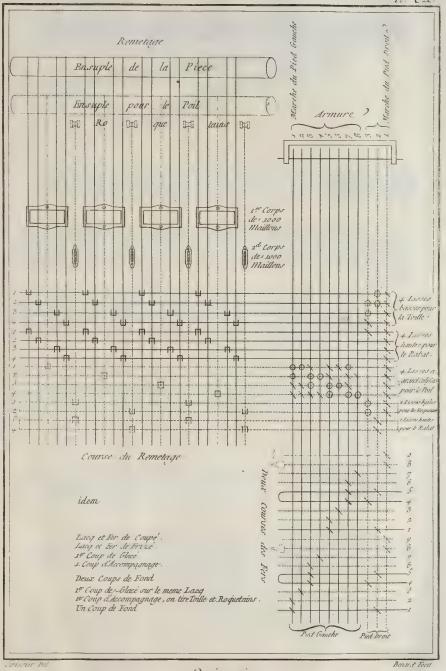

Soierie, Tilours frize, Coupe, Fond Or .

555





Soierie, Escalettes, Espolins, Navette &c.





Soierie, Rouet à Canettes

uwu





Développemens du Rouet'a Canettes et le Rouet servant à garnir les Volans





Soierie, Tempia de différentes sortes, Tempia à Corde, Tempia à Bouton et Tempia à Vis.



Fig. Fig. 8.

Soierie, Différens Outils et Maniere de Tordre une nouvelle Chaine?. ZZZ





Soierie, Chiner des Etoffes. Maniere de Chiner la Chaine des Etoffes, Développement de l'Etabli sur lequel on fait les Ligatures.

aaaa





Soierie, Chiner des Etoffes. Suite de la Maniere de Chiner la Chaine des Etoffes.

6666



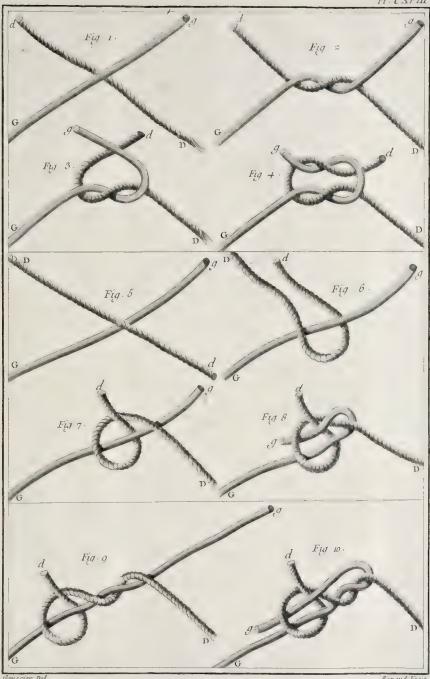

Soierie', nœud Plat , nœud à l'ongle et nœud à l'ongle double cocc c les différens temps de leur formation



PI CXIX



S'O'le l'ile , Nœud Tirant et Nœud Coulant, les disférens temps de leur, formation . d d d d





Solerie, nœud Coulant à Boucle et Nœud Coulant ordinaire, les différens temps de leur formation eeee





SOIETIE, nœuds à petites Queues et à grandes Queues.





SOIETIE, Nœud de Sample et de Rane ou à double Boucle, Nœud de la Charrue, Nœud à Crémaillere les disserens temps de leur formation . 9999





Soievie, Fabrication des Lisses et le Lissoir en Perspective ).

hhhh





SOICPIC , néveloppemens du Lissoir .

iiii



SOICPIC, Formation du Bas des Lisses et Maniere de Natter.





SOUCLUC , Lissus à Crochets ; premier et second temps de la formation de la Maille). [[[[





Soverie, Lisses à Næuds premier et second temps de la formation de la maille ? m mm m



Solerie, Lisses à Nœuds, troisieme et quatrieme temps de la formation de la maille. nn n n





Soierie, Lisses a Grand Colisse?

0000





Soierie, Calandre: Calandre Vue en Perspective, et l'Opération de Calandrer.





Soierie, Calandre. Maniere de Ployer les Etoffes qui dowent être Moërées et Développement et usage du Valet.





Soierie, calandre Royale ou Calandre Angloise).



Soierie, Plan de la Machine servant a Cilindrer les Étoffes.





Soler Ve, Elevation Lateralle de la Machine servant à Cilindrer les Étosfes.

tttt



Soierie, Elévation antérieure de la Machine servant à Cilindrer les Étosses et développements de quelques unes de ses Parties. UNUN





CALAMINE, Voyer MINÉRALOGIE, CALCINATION DES MINES, CARACTERES, FONDEUR, Tome XI. A la fin du Volume.

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES

Contenues dans les onze Volumes du Recueil de Planches sur les Sciences & les Arts Libéraux & Méchaniques.

| . A.                                                      |         | CARACTERES & ALPHABETS DES LANGUES                                | MOR  |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Δ                                                         |         |                                                                   | ne I |
| A GRICULTURE & ÉCONOMIE RUS                               | rique,  | CARACTERE OU ÉCRITURE,                                            | I    |
|                                                           | rome t. | CARDIER,                                                          | IJ   |
| AIGUILLIER & AIGUILLIER-BONNETIER                         |         | CARRIER, PLATRIER, Voyer ARCHITECTUR                              |      |
| ALGEBRE, Voyez MATHÉMATIQUES,                             | V.      | CARTIER,                                                          | - Ii |
| ALPHABETS, Voyez CARACTERES,                              | II.     | CARRELEUR, Voyez ARCHITECTURE,                                    | 1    |
| ALUN, Voyez MINÉRALOGIE,                                  | VI.     | CARTONNIER & GAUFREUR EN CARTON,                                  | 11   |
| ANALYSE Vous MATHERATION                                  | I.      | CEINTURIER,<br>CHAINETIER,                                        | II   |
| ANALYSE, Voyez MATHÉMATIQUES,<br>ANATOMIE,                | V.      | CHAMOISEUR & MÉGISSIER,                                           | 11   |
| Ancres, Voyez Forges des Ancres                           | VII.    | Chandelier,                                                       | H    |
| Antiquités,                                               | VII.    | CHANVRE, Voyez AGRICULTURE,                                       | I    |
| ARCHITECTURE,                                             | I.      | CHAPELIER,                                                        | ii   |
| ARDOISERIES , Voyer MINERALOGIE ,                         | vi.     | CHARBON MINÉRAL, Voyez MINÉRALOGIE                                |      |
| ARDOISERIE DE LA MEUSE ET D'ANJOU,                        | VI.     | CHARBON DE BOIS, Voyez AGRICULTURE,                               |      |
| ARGENTEUR,                                                | I.      | CHARPENTE,                                                        | II   |
| ARITHEMÉTIQUE, Voyez MATHÉMATIQUE                         |         | CHARRON,                                                          | Ш    |
| ARMURIER,                                                 | I.      | CHASSES,                                                          | Ш    |
| ARPENTAGE, Voyez MATHÉMATIQUES,                           | V.      | CHAUDERONNIER,                                                    | III. |
| ARQUEBUSIER,                                              | I.      | CHAUX, FOUR ET PRÉPARATION, Voyez AR                              | CHI- |
| ARSENIC, Voyez MINERALOGIE,                               | VI.     | TECTURE,                                                          | I.   |
| ART DE FAIRE ÉCLORRE LES POULETS,                         | Voyez   | CHEVAL, Voyez MANEGE,                                             | VII. |
| AGRICULTURE,                                              | I.      | CHIMIE,                                                           | III. |
| ARTIFICIER,                                               | I.      | CHIRURGIE,                                                        | 111. |
| ARTILLERIE, Voyez ART MILITAIRE,                          | Į,      | CHOREGRAPHIE,                                                     | Щ    |
| ART MILITAIRE,                                            | I.      | CIDRE, Voyez AGRICULTURE,                                         | I,   |
| ASTRONOMIE & INSTRUMENS ASTRONOMI<br>Voyez MATHÉMATIQUES, |         | CIRE, Voyez Blanchissage des Cires,<br>Cire a cacheter, Fabrique, | III. |
| Poyse MAIHEMAIIQUES,                                      | V.      | CIRIER,                                                           | III. |
| В.                                                        |         | CISELEUR & DAMASQUINEUR,                                          | III. |
|                                                           |         | CLOCHE, FONTE DES CLOCHES,                                        | V.   |
| BAIGNEUR, Voyez PERRUQUIER,                               | VIII.   | CLOUTIER GROSSIER,                                                | III. |
| BALANCIER,                                                | II.     | CLOUTIER D'ÉPINGLES,                                              | IIL  |
| BARBIER, Voyez PERRUQUIER,                                | VIII.   | COBALT, Voyez MINÉRALOGIE,                                        | VI.  |
| BAS AU MÉTIER, & FAISEUR DE MÉTIERS                       |         | COFFRETIER-MALLETIER-BAHUTIER,                                    | III. |
| 1                                                         | II.     | Confiseur,                                                        | III. |
| BASSECOUR, Voyez AGRICULTURE,                             | I.      | CONSERVATION DES GRAINS, Voyez AGRIC                              | CUL- |
| BATTEUR D'OR,                                             | II.     | TURE,                                                             | I.   |
| BISMUTH, Voyer MINERALOGIE,                               | VI.     | CORDERIE,                                                         | III. |
| BLANC DE BALEINE,                                         | II.     | Corroyeur,                                                        | III. |
| BLANCHISSAGE DES TOILES,                                  | H.      | COTON, Voyez AGRICULTURE,                                         | I,   |
| BLANCHISSAGE DES CIRES,                                   | Ш.      | COUPE DES PIERRES, Voyez ARCHITECTURE,                            |      |
| BLAZON,                                                   | II.     | COUPEROSE,                                                        | VI.  |
| BOCARD, Voyez LAVOIR,                                     | VI.     | Coutelier, Couvreur, Voyez Architecture,                          | III. |
| BOISSELIER,                                               | H.      | Cuivre,                                                           | VI.  |
| Bonnetier de la foule,<br>Boucher,                        | II.     | our all                                                           | V I. |
| BOUCHONNIER,                                              | II.     | D <b>.</b>                                                        |      |
| Boulanger,                                                | II.     | _                                                                 |      |
| BOURRELIER & BATTIER,                                     | II.     | DAMASQUINEUR, Voyez CISELEUR,                                     | III. |
| Boursier,                                                 | II.     | DÉCOUPEUR & GAUFREUR D'ÉTOFFES,                                   | III. |
| BOUTONNIER EN TOUS GENRES,                                | II.     | Dentelles,                                                        | III. |
| BOYAUDIER,                                                | II.     | DESSEIN, DESSINATEUR,                                             | III. |
| BRASSERIE,                                                | II.     | DIAMANTAIRE,                                                      | III. |
| Brodeur,                                                  | II.     | DISTILLATEUR,                                                     | III. |
|                                                           |         | Doreur sur Métaux, sur cuir et Bois,                              | III. |
| C.                                                        |         | DRAPERIE,                                                         | III. |

Ebénisterie & Marqueterie, Écriture, Voyez Caracteres,

IV.

# TABLE ALPHABETIQUE

| 1 21 15 15 15 15 15 15                                             |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EMAILLEUR. Tome IV.                                                | HORLOGERIE, Tome IV.                                   |
| EPERONNIER, IV.                                                    | HONGROYEUR, VII.                                       |
| EPERONNEA,                                                         | Hydraulique,                                           |
| Epinglier, Cloutier d'Épingles, III.                               | HYDRODINAMIQUE, Voyez MATHÉMATIQUES, HYDROSTATIQUE, V. |
| ÉQUITATION, Voyez MANEGE, VII.                                     | HYDROSTATIQUE, V.                                      |
| ESCRIME, IV.                                                       |                                                        |
| ÉTAIN, Voyez MINÉRALOGIE, VI.                                      | I,                                                     |
| Voyez aussi Potier D'ÉTAIN, VIII.                                  | _                                                      |
| ETAUX, (Forge des) Voyez TAILLANDIER, IX.                          | ARDINAGE, JARDIN POTAGER; I.                           |
| ÉTOFFES DE SOIE, Voyez SOIERIES, XI.                               | JARDINIER, Voyez AGRICULTURE, I.                       |
| TTOFFES EN LAINE VOYEZ DRAPERIE, III. &                            | IMPRIMERIE EN LETTRES, VII.                            |
| ÉTOFFES EN LAINE, Voyez DRAPERIE, III, & PASSEMENTERIE, XI.        | IMPRIMERIE EN TAILLE-DOUCE, VII.                       |
| EVENTAILLISTE, IV.                                                 | INSTRUMENS ASTRONOMIQUES, Voyez MATHÉ-                 |
| ÉVOLUTIONS D'INFANTERIE ET DE CAVALERIE,                           | MATIQUES, V.                                           |
| Voyez ART MILITAIRE, I.                                            | INSTRUMENS DE CHIRURGIE, III.                          |
| EVOLUTIONS NAVALES, VII.                                           | INSTRUMENS DE MUSIQUE, Voyez LUTHERIE, V.              |
| Evolutions markets,                                                | Instrumens de Mathématiques, (Fabrication)             |
| F.                                                                 | V.                                                     |
| 1.                                                                 | Instrumens des Mineurs; Voyez aussi l'Article          |
| FAYENCERIE, IV.                                                    | MINEURS, VI.                                           |
|                                                                    | ,                                                      |
|                                                                    | L.                                                     |
| TER BEARING, 7 07 CT                                               |                                                        |
| E IN OU DIRECTOR                                                   | LABOURAGE, Voyez AGRICULTURE, I.                       |
| FILETS A PÊCHER (Fabrique des) EN TOUS GEN-<br>VIII.               | LAITERIE, Voyez AGRICULTURE, I.                        |
| FILEUR D'OR, Voyez TIREUR D'OR, X.                                 | LAMINAGE DE PLOMB, VIII.                               |
|                                                                    | LAYETIER, V.                                           |
| FLEURISTE ARTIFICIEL, IV. FONDEUR DE CARACTERES, Voyez CARACTERES, | LUNETIER, V.                                           |
| II.                                                                | LUTHERIE, (détails, &c.) V.                            |
| FONDERIE DES CANONS, V.                                            |                                                        |
| •                                                                  | M.                                                     |
| Nota. A l'égard des autres Arts dont la Fon-                       |                                                        |
| derie est partie accessoire, il faut voir l'article                | MACHINES HYDRAULIQUES, V.                              |
| des Arts où cette manœuvre sera décrite, &                         | MACHINE DE PONTPEAN, V.                                |
| fur-tout aux mots FORGE, FER, PLOMB, &C.                           | Machines des Théatres,                                 |
| & le mot FONTE.                                                    | MAÇONNERIE, Voyez ARCHITECTURE, L.                     |
| FONTAINES SALANTES, VI.                                            | MANEGE & EQUITATION, VII.                              |
| FONTAINIER, Voyez AGRICULTURE, I.                                  | MARAIS SALANS, Voyer SEL, VI.                          |
| FONTE DES CLOCHES . V.                                             | MARBRERIE, V.                                          |
| FONTE DES CLOCHES, V. FONTE DE L'OR, DE L'ARGENT, &c. V.           | MARBREUR DE PAPIER, V.                                 |
| FONTE DE LA DRAGÉE EN PLOMB, V.                                    | MARÉCHAL FERRANT ET OPÉRANT, & MARÉ-                   |
| FONTE DE LA DRAGEE EN TEGRAS,  VIII.                               | CHAL GROSSIER, VII.                                    |
| Forges (GROSSES), ou Art Du Fer, IV.                               | MARINE, VII.                                           |
| FORGES DES ANCRES, VII.                                            | MARLI, TOILE, XI.                                      |
| FORMIER, IV.                                                       | MAROQUINIER, VII.                                      |
| FORTIFICATIONS, Voyez ART MILITAIRE, I.                            | MARQUETERIE, IV.                                       |
| FOURBISSEUR, IV.                                                   | MATHÉMATIQUES . V.                                     |
| Foureur, IV.                                                       | MECHANIQUE, Voyez MATHEMATIQUES, V.                    |
| FROMAGES DE DIFFÉRENTES SORTES, VI.                                | MÉGISSIER, Voyez CHAMOISEUR, II.                       |
| L KOMAGES DE BITTAMENTO                                            | MENUISIER EN BASTIMENS, EN MEUBLES ET EN               |
| G.                                                                 | VOITURES . VII.                                        |
| 3.                                                                 | MERCURE. VI.                                           |
| GAINIER;                                                           | METALLURGIE. VI.                                       |
| 137                                                                | METTEUR AU TEINT, VIII.                                |
| GANTIER, GAUFREUR DE CARTON, Voyez CARTONNIER, II.                 | MINÉRALOGIE . VI.                                      |
| GAUFREUR D'ETOFFES, III.                                           | MINES. VL                                              |
| GAZIER, XI.                                                        | MINEURS & INSTRUMENS. VIII.                            |
| GÉOGRAPHIE & CONSTRUCTION DES GLOBES,                              | MIROITIER, VIII.                                       |
| Voyez Mathématiques, V.                                            | MONNOYAGE, VIII.                                       |
| GEOMETRIE, Voyez MATHEMATIQUES, V.                                 | MOSAÏQUE, VIII.                                        |
| GEOMÉTRIE SOUTERRAINE, VI.                                         | MOUCHES A MIEL, Voyez AGRICULTURE, I.                  |
| GLACES & MANUFACTURE, IV.                                          | MOULINS A BLED. A HUILE, OC. POYEZ AGRICULT            |
| GLOBES, (Construction & usage) Voyez MATHÉ-                        | TURE.                                                  |
| MATIOUES . &c. V.                                                  | MOULIN A SCIER LES PIERRES, Voyez ARCHITEC-            |
| GNOMONIQUE, Voyez MATHEMATIQUES, V.                                | TURE,                                                  |
| GRAVURE EN TAILLE-DOUCE & AUTRES GENRES;                           | MOULIN A POUDRE,                                       |
| EN BOIS, V.                                                        | Musique, VII; & Instrumens, III.                       |
| GRAVURE & FONDERIE DES CARACTERES D'IM-                            |                                                        |
| PRIMERIE,                                                          | N.                                                     |
| Н.                                                                 | TAT .                                                  |
|                                                                    | NAVIGATION, Voyez MATHEMATIQUES, V.                    |
| ISTOIRE NATURELLE dans ses différentes Par-                        | NIVELLEMENT DES TERRES & AUTRES, POYEZ MA-             |
| ties, fous les regnes végétal, minéral & animal                    | THÉMATIQUES. V.                                        |
| &cc. VI                                                            |                                                        |
|                                                                    |                                                        |

### DES MATIERES.

| 0.                                                | SAUNERIE, Voyez Minéralogie; VI. SAVON, MANUFACTURE DE SAVON, IX. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ~                                                 | SEMOIR, Voyez AGRICULTURE,                                        |
| OPTIQUE, Voyez MATHÉMATIQUES, Tome V.             | SCULPTURE EN TOUS GENRES . VIII.                                  |
| OR, MINE ET TRAVAIL, Voyez MÉTALLURGIE,           | SCULPTURE EN STATUES, VIII.                                       |
| VI.                                               | SECTIONS CONIQUES, Voyez MATHÉMATIQUES,                           |
| ORFEVRE EN TOUS GENRES, VIII.                     | V.                                                                |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           | Sellier-Carrossier, IX.                                           |
| P.                                                | SELS, Voyez MINÉRALOGIE, VI.                                      |
| A *                                               | SERRURIER, IX.                                                    |
| PANACHIER, Foyez Plumassier, VIII.                | Soieries, Soies; tirage & emploi, Fabrication                     |
| PAPETERIE, V.                                     | des Etoffes & autres parties, velours, &c. XI.                    |
| Papier marbré, V.                                 | SONDE DE TERRE, Voyez MINÉRALOGIE, VI.                            |
| PARCHEMINIER, VIII.                               | SOUFFRE, Voyez MINERALOGIE. VI                                    |
| PASSEMENTIER, XI.                                 | SPECTACLES, SALLES, Vovez THÉATRES, X.                            |
| PATENÔTRIER, VIII.                                | SUCRERIE, Voyez AGRICULTURE, I.                                   |
| PATISSIER, VIII.                                  | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                           |
| PAULMIER, RAQUETIER, VIII.                        | T.                                                                |
| Pêche de Mer & en tous genres, VIII.              | TO .                                                              |
| PEINTURE A L'HUILE, EN MINIATURE, en ENCAUS-      | ABAC, Voyez AGRICULTURE, I.                                       |
| TIQUE, VIII.                                      | TABATIERES, PIQUEUR, INCRUSTEUR, &c. IX.                          |
| PEINTURE EN EMAIL, Voyez ÉMAILLEUR, IV.           | TABLETIER, IX.                                                    |
| PERRUQUIER-BAIGNEUR-ETUVISTE, VIII.               | TAILLANDIER & ETAUX, IX.                                          |
| PERSPECTIVE, Voyez MATHÉMATIQUES . V.             | TAILLEUR EN TOUS GENRES, IX.                                      |
| PHYSIQUE, Voyez MATHÉMATIQUES. V.                 | TANNEUR, 1X.                                                      |
| PLOMB & TRAVAUX, VI.                              | Tapis de pié façon de Turquie, IX.                                |
| PLOMB, (laminage) VIII.                           | TAPISSERIE DE HAUTE ET BASSE LISSE DES GOBE-                      |
| PLOMBIER, VIII.                                   | LINS,                                                             |
| PLUMASSIER, VIII.                                 | TAPISSIER DE DIFFÉRENS GENRES, IX.                                |
| PNEUMATIQUE, Voyez MATHÉMATIQUES, V.              | TEINTURES DES GOBELINS & AUTRES, X.                               |
| PONTPEAN (Machine), Voyez MINÉRALOGIE, VI.        | THÉATRES DIVERS, SALLES DE SPECTACLES, X.                         |
| POTAGER, JARDIN, Voyez AGRICULTURE, I.            | TIREUR & FILEUR D'OR, X.                                          |
| Potier de Terre, d'Etain & Bimblotier, VIII.      | TISSERAND, XI.                                                    |
| POUDRE A TIRER (Moulins & préparation), VI.       | Nota. Pour le blanchissage des toiles, II.                        |
| POUDRE A POUDRER LES CHEVEUX, Voyez AMI-          | Tonnelier, X.                                                     |
| DONIER,                                           | Tourneur & Tours de Toute espece, X.                              |
| Poulets (Art de faire éclorre les Poulets), Voyez | TRIGONOMÉTRIE, Voyez MATHÉMATIQUES, V.                            |
| AGRICULTURE, I.                                   | Tuilerie, Voyez Architecture. I.                                  |
| PRESSOIRS A VIN & A CIDRE, Voyez AGRICUL-         |                                                                   |
| TURE, I.                                          | V,                                                                |
|                                                   | 17                                                                |
| R.                                                | VANNIER;                                                          |
| D                                                 | VERRERIE DE TOUTE ESPECE, X.                                      |
| RAQUETIER - PAULMIER, VIII.                       | VERS A SOIE, Voyez AGRICULTURE. I.                                |
| RELIEUR DE LIVRES, VIII.                          | VIGNE, CULTURE, RÉCOLTE & INSTRUMENS,                             |
| Rubanier, Fabrique de Rubans; XI.                 | Voyez AGRICULTURE,                                                |
|                                                   | VITRIER, X.                                                       |
| S.                                                | VITRIOL, Voyez MINÉRALOGIE, VI.                                   |
| C                                                 |                                                                   |
| DALINES, FONTAINÉS SALANTES, MARAIS SA-           | Z.                                                                |
| LANS & SAUNERIE, VI.                              | 7.                                                                |
| SALPÉTRE, Voyez MINÉRALOGIE, VI.                  | ZINC, Voyez MINÉRALOGIE, VI.                                      |
|                                                   |                                                                   |
|                                                   |                                                                   |

## ÉTAT GÉNÉRAL

Des Volumes de Discours & de Planches qui completent L'ENCYCLOPÉDIE, avec leur prix.

| En fouscrivant,                  | 18 liv 18 liv. | 60 liv. 20 conjugate (18 liv.) 6 liv. | (*) Nota 1*. Les perfonnes qui avoient fouteris après le 1, Mai 1717, avoient payé 24 liv. de plus. Cette augmentation de l'Ouvrage, pofisieure à l'expiration du terme fixé pour fouteries, ne change rien au reille du compre.                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Livraifon des Planches, (**) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 lv.<br>36 liv. 10 f.<br>                                                                                                                                         | (**) Nota 2°. La feconde Livraifon et Compolie des Volumes II. & III. enforre une la die Livraifon sont tout once Volumes.  (***) Nosta 3°. Dans 18-72 liv, payées pour la cinquieme Livraifon et comprile Pindemaité de [10, 12 demandée & confencie pour les dépendes extraordinaires de la parie de Philioire Naturelle. |

L'Ouvrage entier est donc composé de vingt-huit Volumes; sçavoir:

1°. Des sept premiers Volumes de Discours, imprimés à Paris par les Libraires affociés.

2°. Des dix derniers Volumes de Discours, publiés à Neuschâtel.

3°. Des onze Volumes de Planches, imprimés à Paris par les Libraires affociés.





SPECIAL 84-D OVERSIZE 31312 AE 24 E50 1751 PLATES V. II C. 2 THE J. PAUL GETTY CENTER LEBARY

